BOURSE

SEPIALS PIVISION

QUARANTE-HUITIÈME ANNÉE - Nº 14497 - 6 F

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1991

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR · JACQUES LESOURNE

Première décision du nouvel exécutif fédéral

# Moscou a reconnu l'indépendance des trois Etats baltes

Un «centre»... russe

# Bon départ

E tout nouveau conseil d'Etet n'e pae décu an annoncent comma première décision, vendredi 6 septembre, la reconnaissance de l'indépendance des trois Etats baites. Le geste était attendu, symbo-lique, mais c'était eussi le plus difficile. Depuis 1918, lorsque Lénine evait voulu eauver un pouvoir chancelant en bradant ce qu'il fallait (les pays baltes déjà, mels aussi la Finlande, et jusqu'à l'Ukraine et la Transcauca sie) de l'empire tsariste dont il avait hérité, la Rueeia des Soviets devenue l'URSS n'avait eu de cesse de reconquérir ce qui avait été pardu. Non seule-ment il n'était pas question de céder quoi que ce eoit, meia l'empire e'était agrandi jusqu'au cœur de l'Europe, poussant ses ramifications eur d'autres continents par satellites Interposés.

AUJOURD'HUI, le recnn-naissance des Etats baltes fait passer à un nouveau stade le repli général commencé il y a deux ens avec l'effundrement des régimes sucialistee en Europe : eprès l'empira axté-rieur, la mouvement d'émancipatinn s'atteque meintenent à l'empire intérieur.

Il aura failu la divine surprise du putsch raté du 18 août pour en arriver la. Car le plus surpre-nant est que ce saut qualitati e'eccomplit dans une sorte de cansansus géoéral, sene résiecantantos geoeral, sene resertance apparente. Faut-il rappeler que M. Gorbatchev, il y e un mois encore, refusait de discuter de l'indépendance de le Lituanie felre « dane le cedre des lois soviétiques », qua ces lois imposeient aux Répobliquee candidatas un parcours d'obstaclas quasi insurmontables, et qu'au surplus le président freinait délibérément depuis plus de deux ens lae négociations avec Vil-nius, Riga et Tellin?

C'EST cette résistance, trop langue et systématique pour être due à la seule opposition des forces conservatrices qui entouraient le président soviétique, qui vient de céder. Sene dauta M. Eltelne dapule longtempe. Jes nouveeux dirigeents de l'Union aujnurd'hui, voient-ils dans cette concession «la part du feu», le prix à payer pour eauver ec qui peut être encore sauvé de l'empire intérieur. Il reete que, melgré le référence au pacte Hitler-Staline de 1939, le geste est un exemple pour les autres Républiques indépendantistes, à commencer par le Moldavie, elle eussi victime de ce même pacte aujourd'hui dénoncé.

En fait, le auits dépendre moins du précédent baite que du climet général qui va présider aux relatione entre les Républiquee. Derrière les inetitutions mises en place jeudi à Moscou e'affirment deux principes entièrement nouvaeux, rejetéa juscu'ici avec horreur par toute la tradition eoviétique : celui du volontariat en ce qui concerne l'adhéelon à l'Union, calui de l'unanimité entre ses membres pour ce qui est de son fonction-nement. A pertir de là tout est possibls, y compris une ∢refondation » de l'Union à l'image de ce qui se fait dans l'ouest du enmmuneuté des Dix (ou des Douze, peu importe le nombre) faire pendant aux Douze de la CEE? MM. Gorbatchev et Eltsine nnt an tnut cas pris un bon départ pour organiser leur partie de le « maison européenne ».

Le Conseil d'Etat, le nouvel orgene exécu- répondu ensemble depuis le Kremlin eux tif dans le dispositif institutionnel provisoire questions des téléspecteteurs américains, qui régit l'URSS, a pris vendredi 6 septembre vendredi, sur ABC. M. Eltsine a indiqué que sa première décision : la reconnaissance de les ermes nucléaires seraient toutes transfél'indépendance des trois Républiques baltes rées en territoire russe. Le ministre français MM. Mikhail Gorbatchev et Boris Eltsine ont arrivé jeudi soir à Moscou en visite officielle.

annexées par Staline il y a un demi-siècle. de l'économie, M. Pierre Bérégovoy, est

# Feu l'Union et son fantôme

de notre correspondant

« Nous vivons dans un autre pays, et il nous faut du temps pour nous en rendre compte. La télé-vision russe pavoisait jeudi soir, et la presse soviétique e salué comme il se doit la métamorphose sanotionoée innlens, valens per le Cnngrès des députés. « Nnus sommes un autre pays et, espérons-le, un pays normal», titrent les Izvestia, «L'empire s'est écroulé », annonce la Pravda, mais

par Jacques Amalric

Officiellement, les Républiques

ont gagné et le «centre» a dû leur concéder des pouvoirs très

éteodus : justice, enseignement, police, développement économi-

que. Telle est en, tout cas, l'in-

terprétation donnée par les réfur-

mateurs démocrates - en grande

majorité russes - des institutions provisoires imposées, après qua-

tre jours d'intrigues et de pres-

sions, eux membres du Congrès

des députés du peuple, qui ont fioalemeot accepté de traquer leurs pouvoirs coostitutinonels

contre le maiotien de leurs privi-

A y regarder de plus près et à

récapituler de longues conversa-tinns evec plusieors des plus

proches cullaborateurs de M. Boris Eltsioc, les choses

apparaissent cependant sous un jour mnins idyllique, à l'exceptinn du cas des trois Républiques

baltes dont le retour à l'iodépen-

dance et à la liberté, siono au

bico-être, pareît acquis : la confédération à géométric varia-ble qoi s'esquisse risque de oe

pas repnser loogtemps sur le

lèges en tout genre.

plutôt puisqu'elle sera méconnaissable, alimente depuis une semaine au moins les commentaires. Mais cette fois, l'événement peut être daté, formalisé. Après avoir perdu son épine dorsale (le Parti communiste) et plusieurs de ses membres - la première décision du nouveau Conseil d'Etat e été, vendredi, de recnnnaître l'iodépendance des Etats baltes, - l'Unioo soviétique e ce journal, qui fut si longtemps le aussi perdu ses organes institution-héraut de cet empire, ajoute une nels. L'URSS oc serait donc plus

principe d'égalité entre ses par-

tenaires, proclamé jeudi à Mos-

En effet, les structures provi-soires et mal définies, qui vien-

nent d'être laborieusement mises en place, ressemblent surtout à

une feuille de vigne chargée de

masquer un considérable trans-fert de pouvoir de l'ancieo «cen-

tre » vers la Russie. D'autant

plus que M. Gorbatchev, qui o'a

plus le droit de désigner un vice-

préside ot et qui nc peut plos rien faire sans l'aval de M. Elt-

sine, a perdn l'essectiel de ses

pouvoirs dans l'affaire et ce peut

pas espérer gagner uoe élection

présidentielle qui aurait lieu au suffrage oniversel, à supposer que sa fonctino soit maiotenue

dans le nouvelle constitution qui

Si les Républiques, après avnir proclamé en majorité leur indé-

pendance, se sont aussi vite ral-liées à la formule confédérale, c'est parce qu'elles se sont rapi-

dement rendu compte du rapport

profnodément inégal qui existe

entre MM. Gorbatchev et Eltsioe

et entre elles et la Russie.

ve devoir être établie.

question en forme de vœu : « Vive de ce monde, et pourtant son l'Union?». Le thème de la mont de fantôme est bien vivant, présent PURSS, et de son éventuelle résur- deos les mats enmme dens les rectinn, de sa métempsychuse esprits, dans les symboles comme dans les réalités, Ainsi, la loi entérinée jeudi par le Congrès s'applique toujours à «l'Union des Répu bliques socialistes soviétiques», et elle est signée par le « président de l'URSS », M. Gorbatehev. La future « Union des Etais souverains » n'est mentionnée que dans le paragraphe qui définit l'objectif de la période transitoire.

JAN KRAUZE Lire la suite page 3

## Les six Républiques yougoslaves à la conférence de paix

Réunie, vandredi 6 septembre, à Bruxelles, las ministres des affeires étrengères des Douze devaient de nouveau se pencher sur la crise yougoslave et les moyens de feira respecter un cessez-le-feu toujours ignoré par les belligérants en Croatie. Cette rencontre intervient à la veille de l'ouverture à La Haye de la conférence de peix à laqualle les six Républiquee de la Fédération ont accepté de participer.

Ure page 6 les articles de CHRISTIAN CHARTIER et da WALTRAUD BARYLI

## Cessez-le-feu au Sahara occidental

Après plus de quinze ens de conflit, le cessez-le-feu est entré en vigueur, vendredi marin 6 sepiembre, au Sahara occidental, encienne colonie espagnole que ravendique le Maroc, tandis que le Front Polisario en exige l'indépendence. Cette date doit merquer le début du procesus élaboré par l'ONU pour l'orgenisation d'un référendum d'eutodétermination en 1992. Meis il n'y e toujours pas d'accurd sur le numbre des Sehraouis appelés à se prononcer.

Lire page 7 l'article da JACQUES DE BARRIN

## Le comité central du PCF dominé par la contestation

La réunion du comité centrel du PCF, commencée mardi 3 septembre, s'est terminée joudi per une victoire, formelle et attendue, de M. Marchals (128 vnix contre 13 et un refus de vote sur le rapport da M. Lajoinie). Ca résultat ne peut pas masquer l'empleur d'une contestation qui, pertie de M. Fiterman, s'est élendue eux économistes du PCF, puls à des dirigeants syndicaux et qui térnoigne, selon M. Fiterman, d'un « ébranlement profond ». Lire page 8 l'erticle d'ALAIN ROLLAT

# Une rentrée sociale animée

Contestation des choix du gouvernement, chômage, grogne des fonctionnaires, réforme de la protection sociale : quatre dossiers chauds

par Jean-Michel Normand

Haro sur les grands équilibres! Unanimes, les ccotrales syndicales nnt fait de la mise en cause globale de la politique économique du gouvernement la clé de voûte de leur programme revendicatif de la rentrée. Première cnoséquence du ralentissement de l'activité, l'inquiétante progression du chômage - qui freppe désormais près de 2,8 millinns de personnes - les incite à réclamer uoe « relance sélective » fondée sur une gestion

budgétaire plus souple et une amélination du pouvoir d'achat. Mettant on sourdine lours dissensinns habituelles, les «réfurmistes» (FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC et FEN) oot engagé des cootacts paur mettre au point une « riposte ».

Lire la suite page 21



### Lire aussi -

- Mnldavee et Ukrainiens discutent de la question des frontièree par JEAN-BAPTISTE NAUDET
- Le général Gromov quitte le ministère de l'intérieur par MICHEL TATU
- MM. Gorbatchev et Eltsine face aux questions des téléspectateurs amé-
- par ALAIN FRACHON ■ La KGB refuse d'nuvrir
- les archivas concarnant Moscou va reconsidérer
- ses relations avec Cuba ■ Le plan Marshall redé-
- couvert par ERIC LE BOUCHER
- Le point de vue de Louis Jenover : les vraies leçons de Marx
  - Lire pages 2 à 4 et pages 20 et 26

Lire la suite page 4 **LUCIEN** Les dix mille marches roman Grasset

# L'inusable

Jimmy Connors L'Américain s'eet qualifié pour lee demi-finelee des Internationaux da tennis dea

La Mostra de Venise Des débute décevente, avec toutefois un vrai film d'Oe-

hima deetiné à le télévision. Pressions américaines

sur Israël M. Baker prépare une nouvella tournée au Prnche-

Les réformes en Pologne

Le gauvarnament demende das pnuvoirs spéciaux.
page 6

«Sur le vif» et le sommaire complet se trouvent page 26

A L'ÉTRANGER : Algérie, 4,50 DA; Marco, 8 DH; Turksie, 750 m.; Alemagne, 2,60 DM; Autriche, 25 SCH; Belgique, 40 FB; Caneda, 2,25 \$ CAN; Amplies-Réunion, 9 F; Côte-of Ivorre, 485 F CFA; Danemark, 14 KRD; Espagne, 190 PTA; G.B., 85 p.; Grèce, 220 DR; Irlande, 1,20 £; Italie, 2 200 L; Luxembourg, 42 FL; Norvège, 14 KRN; Paye-Bas, 2,75 FL; Portugal, 170 ESC; Sénégel, 450 F CFA; Suède, 15 KRS; Susse, 1,90 FS; USA (NY), 2 \$; US

plantic un personne de la company are tonde le Pari TOTAL STATE OF THE the formation with the madely and the second Therefore the second se IN TE BYEE Bin in wite ways a second and a second I. SHELLING LAND Montes and a second of the THE YOU entine ump. and beauty de forme, compression de formes de compression de la compression della compression d ME IF THE ...

C Star ...

de sea trança de la calenta de Something 1 The Marie pro decienober um etc. 12 partie and at their recorps mileting on the primary A STATE OF SE 1 1 1 1 N

Action for a part of the part

ites de plomb Parcer dans le passe

the printers gards THE RESERVE OF THE PARTY OF THE Commence of the second **व्यक्तिक है। एक बेटा कि अपना** the state of the land The second second second THE REAL PROPERTY OF THE PARTY THE PERSONAL PROPERTY OF 4 45 CALL

The state of the s The sale of the sa the second of section of the Delicer of the property of the The same of the sa The state of the s

BANKS LAND A SELECTION OF THE PARTY OF THE P A MR. STON IS GOV. The second second second THE PROPERTY OF Constitute of the Constitution of the Constitu THE STATE OF THE PARTY OF THE P A PROPERTY. Att meaning contra Mades of the second

THE REPORT OF

THE PARTY IS NOT THE

The same of the sa Distriction in Treatment

de bornett et d penson for a series State ten go due tog

conjusted between the first

to have to being the set forms

temanian allege of the area at

free a from a direct

Million & St. Commission of the Commission of th

alterior and the same to

100

Cavallance the

ALC: No. of the Control

12-12-

MINISTER TO LINE

Stages - Pro-

The second program

451.48

1. The server 18 19

to within the same

inga inggalag Hadin inggalag

للهجا لأبوا الأراب الاراب

the little sensite

The Response

Service Services Services

the transfer of the same

Control of the second

TRAIT LIBRE



Dessin The *Independent* du 5 septambre.

Communisme

# Les vraies leçons de Marx

par Louis Janover

communisme est mort! Après la mort de Marx et l'effondrement du marxisme, voilà de nouveau à la une les titres qui avaient fait florès au moment du retour des pays de l'Est dans le giron de l'économie de marché. Or, surprise paradoxale, aette emort du communisme » cette « mort du communisme » confirme avec éclat la «loi économiconfirme avec écial la «loi économique du développement de la société modeme» que l'auteur du Capital prétendait evoir révélée. Preuve que les tendances qui se manifestent et se réalisent avec une nécessité de fer dans le capitalisme réel étaient également à l'œuvre dans les sociétés du communisme réellement inexistant, maigré leurs efforts pour abolir par décrets les phases de cette évolution!

Les événements qui se sont déroulés à Moscou et à Leningrad ont 
accéléré ce processus inévitable. Les 
repports politiques et sociaux de 
l'URSS ne pouvaient se développer à 
contretemps du reste du monde. Travaillées en profondeur par les flux 
économiques des transnationales, les 
prétendues « dictatures bureaucratiques immobiles » que d'aucules. prétendues « dictatures bureaucratiques immobiles », que d'aucuns voyaient aux mains d'une stratocratie inflexible et conquérante, n'ont cessé de bouger avant de s'effondrer sous les coups de boutoir de la grosse ertillerie merchande. Les peys les plus développés économiquement ont montré à l'URSS retardataire l'image de son propre avenir et vont lui servir de modèle.

L'Union des Républiques souve-

E communisme se meurt! Le communisme est mort! Après la mort de Marx et l'effondre-cent du marxisme, voilà de nouveau Avec l'avènement de la démocratie. parlementaire disparaîtront les der-niers vestiges, archaiques, du pouvoir instauré par les bolcheviks au lende-main de le Révolution d'octobre. Ainsi prend fin l'une des plus grandes mystifications des temps modernes, meis pour feire plece aussitôt à une autre imposture non moins lourde de conséquences moins lourde de conséquences funestes. Car le cadavre que l'on porte en terre n'est pas celui qu'on croit. Si les médias et l'intelligentsia quasi unanimes parlent à son propos de «communisme», c'est au mépris de la théorie reconnue «classique» qui a défini sous ce terme une communauté humaine débarrassée du conielle de l'Ett.

> Faut-il le rappeler, à l'heure où l'on se l'élicite de la mémoire retrouvée à l'Est? Le PC a été tout au long de sa vie la négation absolue et impitoyable de ce que le Manifeste contains de la mémoire de contains de la manifeste de la manifeste contains de la manifeste de la mémoire retrouver de la mémoire de la mémoire retrouver de la mémoire de la mémoire de la mémoire retrouver de la mémoire de la mémo muniste annonce en ces termes dès 1848 : « L'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses conflits de classes, fait place à une association où le libre épanouissement de chacun est la condition du libre épanouisse-ment de tous.»

Ce sont des penseurs et des mili-tants acquis à cette conception du communisme qui ont les premiers anelysé les ceuses et dénoncé les effets du régime de terreur « totali-taire» mis en œuvre par le parti unicaines, hier encore «socialistes» et que soutenu par les PC du monde entier. Critiques et adversaires inconcomplexes aides, crédits et investissements et se prêter de bonne grâce ditionnels du holchevisme dens tenues dans l'ignorance de cette usurpation d'identité. Melheur à qui

n'est pas la victime

n'est pas la victime

Ils ne furent pas rares les communistes, liberteires ou partisans du
socialisme des conseils, à refuser de
se peyer des mots du nouveau
régime et à dénoncer le «totalitarisme» en germe dans cette conception de l'organisation sociale. En
revanche, nombre de ceux qui pour
l'heure applandissent à l'«enterrement
du communisme» avaient d'étranges
fablesses devant les faits et méfaits
du régime défunt et prenaient pour
orgent comptant les appellations
contrôlées par la nomenklatura soviétique.

Aujourd'hui, grâce à cette manipu-lation sémantique universellement acceptée, persécutés et persécuteurs vont reposer côte à côte sous la même pierre tombale, voués conjoin-tement à l'exécration des fonles teruse des l'impragnes de cette par

démontrer que le système, dit soviétique, en dépit de l'en-tête socialiste destiné e donner le change, n'était qu'une variante exotique du capitalisme, une société d'exploitation de la force de travail où l'Etat contrôlait la croissance du capital par le biais des organes de planification centralisés.

Pour les bolchevils eux-mêmes, le communisme était une finalité historique lointaine. Dans une de ses dernières interventions à la tribune du PC, Lénine n'a-t-il pas glorifié les vertus du capitalisme d'Etat tout en ayant l'honnéteté, voire l'intelligence, de disculper Marx, mort sans evoir laissé «un seul mot à ce sujet», de toute responsebilité dans ce domaine?

L'assassin Renvoyer dos à dos l'assassin et la victime, voilà, en vérité, la manière commode et expéditive d'étouffer toute pensée critique et libératrice nourne d'une éthique prolétarienne dont l'impératif catégorique reste, aujourd'hui comme hier, de « bouleverser tous les rapports ou l'homme est un être humillé, asservi, abandoné, méprisable». Mais cette idée – en fait, celle même du communisme, – qui ne doit n'en m en bolchevisme, ni à la social-démocratie, ni au libéralisme ne neut manquer de resurgir ralisme, ne peut manquer de resurgir - fût-ce sous un autre noon.

- fut-ce sous un autre nom.

Une fois sur la voie de l'économie de marché, les peuples de la nouvelle Union en découvriront les impasses. Ceux des pays de l'Est sont déjà en train de mesurer les imntes de cette libéralisation qui, pour eux, n'est en rien une libération. Ils se retrouvent au pied du mur, condamnés dans l'immédiat à emprunier une route dont ils sentent pourtant qu'elle sera une nouvelle étape sur leur chemin de croix. Pour trouver une issue, ils finiront par renouer evec l'histoire de leurs propres luttes contre le «totalifiniront par renouer evec l'histoire de leurs propres hattes contre le «totalitarisme» qui commence bien avant celle des dissidents et des réforma-teurs ralliés aujourd'hui à l'économie de marché, et ne se confond pas avec elle.

Louis Janover a collabore à l'édition des Œuvres de Marx («La Pléiade»),

BIBLIOGRAPHIE

# Ce pape qui a voulu libérer l'Est

LA VÉRITÉ L'EMPORTERA TOUJOURS SUR LE MENSONGE par Bernard Lecomte J.-C. Lattès, 390 p., 139 F.

U moment où la mère patri du communisme liquide son héritege, paraît un ouvrage qui rend justice à l'action de l'Église catholique et du pape dans l'effondrement du totalitarisme en Europe de l'Est. Ce n'est pas un livre de théologien, encore moins d'un thuriféraire de Jean-Paul II, soucieux de récupération hâtive, mais d'un journaliste, bon spécialiste des pays de l'Est.

Avec Jacques Lasourne, ectuel directeur du Monde, il était déjà le coauteur de l'Après-Communisme (en 1990 chez Robert Laffont). Son nouveau livre ne doit rien à un parti pris religieux. C'est au terme d'une analyse historique et politique de la dernière décennie à l'Est qu'il fait ce constat volontairement provocant: Jean-Paul II restera le pape qui e vaincu le communisme.

Le ratour à le liherté de conscience et de religion a précédé de plusieurs mois les développements actuels en Union soviétique. Elle a atteint aujourd'hui tous les anciens pays satellites, y compris l'Albanie. Mais le glas de soixantedix ans da communisme ethée, coupable de l'une des pires répres-aione antireligieuses de l'histoire,

tion de chrétientés blessées et maltreitées, de millions de croyants martyrs de leur foi, persécutés au nom de l'avenir radieux» du socialisme et de l'ahomme nouveaux débarrassé de ses vieilles lunes, superstitions et religions.

Il retentit aussi comme le revanche posthume d'une première ce qu'on eppelait dans les clergé diminué et démoralisé, facili-années 50 l'a Eglise du silence». Celle-ci, par l'intransigeance absolue l'enseignement religieux, etc. Cette de son opposition au communisme, plus soucieuse de tradition que de progrès et de démocratie, soulevait chez les intellectuels occidentaux, au sein même des Eglises chrétiennes, plus de gêne et de méfiance que d'adhésion. La livre de Bernard Lecomte rappelle ce combat solitaire d'Eglises Ignorées et désespé-rées. Mais il évite le climat de règle-ments de comptes que font déjà régner certains sur le thème de la lâcheté et de la « connivence » présumée de l'Egliee « progressiste » avec le marxisme, en France ou en Amérique latine.

Au début des années 60, aux premiers signes da la détente entre l'Est et l'Ouest et du réformisme à la Khrouchtchev (dont le souvenir est pourtant aussi sinistre, chez les croyants soviétiques, que celui de Staline), le Vatican lui-même avait paru sacrifier ce front du refus -alors symbolisé par les cerdinaux « de fer » comme Mindzsenty en

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15

Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.606 F

Hongrie ou Wyszinski en Pologne --pour amorcer le dielogue avec les dirigeants communistes, calmer la dirigeants communistes, calmer la dirigeants communistes, calmer la répression, frayer les voies de la

Sous Jean XXIII et Paul VI, la première phase de l'Ostpolitik s'est résumée à la recherche de compromis pour nommer des évêques dans des pays où la hiérarchie avait génération de dissidents, issue de été liquidée, redonner une âme à un politique des « petits pes », qui trouva sa meilleure application en Hongrie, n'a obtenu que des résultats très limités. C'est là qu'intervient précisément le tournant représenté par l'élection, en 1976, de Jean-Paul II, premier pape slave de l'histoire, qui, de son premier voyage en Pologne en 1979, au tête-à-tête historique de 1989 avec M. Gorbatchev, allait réussir cette synthèse entre le refus intransigeant des ennées 50, dont son pays avait été l'evant-garde et auquel lui-même aveit participé à Cracovie, et la volonté d'ouverture et de rapprochement tous azimuts, dominante dans l'Eglise cetholique après le concile Vatican II (1962-1965).

Avec lui, l'Ostpolitik ne se réduit pas à la diplomatie, à le recherche d'accommodements tactiques avec les Etats communistes. Les réseaux d'influence que Jean-Paul II met en place, les personnelités qu'il nomme et reçoit, le soutien aux

l'Est, autant de moyens d'exister et de s'affirmer, alnsi qu'à des groupes de croyents anticommu-nistes qu'on aurait hier qualitiés d'officines de la CIA, déroutent l'entourage romain et les Intellec-tuels catholiques occidentaux. Ces actions contribuent à renforcer son image de pape conservateur.

# de la résistance

Les yeux vont s'ouvrir peu à peu. Jean-Paul II est moins fasciné par la puissance des Etats que par les ressources de la société et de la culture et par les nations. Il est présent à chacune des étapes, heu-reuse ou malheureuse, du syndicat Solidarité en Pologne, où, analyse justement Bernard Lecomte, il intervient toujours «à contre-braquage».

Le pape va dans son pays natal, à ses conditions, dès 1979, alors que la climat est plus que jamais à la résignation. En 1980, après les accords de Gdansk, il met en garde Lech Walesa contre toute euphorie Il retourne en Pologne en 1983, quand le pays, en état de guerre, connaît sa plus grosse déprime et, en 1987, c'est lui qui rallume le flambeau de la résistance.

S'il insiste tant, au point d'être agaçant, sur le culte des anniver-saires, du passé et des saints, c'est moins per conservatisme théologi-

BULLETIN

D'ABONNEMENT

homélies en Pologne sur le thème de la vérité; c'est autant par conviction doctrirale que par sens politi-que, dans un pays où les mots le catholicisme à la tête de la sont truqués. La rémé est aussi contestation anticommuniste, plus nécessaire que le charbon», disait. Walesa. Le pape fait au fond de la religion un espace de résietance politique, cultivant tout ce que per-verut le pouvoir communiste : l'hisnationale et la solidarité.

L'idée neuve sous Jean-Paul II, c'est que l'Eglise ne combet plus seulement le caractère ethée du régime communiste, son idéologie qualifiée, dès 1937, d' cintrinsèquement perverses. Elle lutte contre se nature typiquement totalitaire, niant les aspirations de la société et des droits de l'homme. La liberté de chaque Eglise et de chaque chrétien peese per le liberté de chaque société et de chaque homme. C'est cet élergissement de perspective qui e permis à des militants croyanta, an Tchécoslovaquie, en Pologne, en Allemagna de l'Est et ailleurs, de se retrouver au coude à coude avec la gauche latique ou des dissidents venus de tout autre horizon intellectuel.

Le récit de cette conversion est l'aspect le plus original du livre de Bernard Lecomte, qui, par ailleurs e'appesantit trop sur le détail de la situation polonaise ou la participa-

que que pour réhabiliter la mémoire dens des pays frustrés de leur histoire. Et quand il fait toutes ses quie, en Allemagne de l'Est, etc. à la libération de leur pays. On regret-tera surtout qu'il n'ait pas davancontestation anticommuniste, plus souvent que le protestantisme, historiquement amené à composer evec les pouvoirs politiques en place (comme le montre le cas de l'Allemagne de l'Est où il est majoriteire), et surtout que l'orthodoxie qui, au nom de sa survie nationale, en Roumanie et en Russie, s'est livrée, pieds et poings liés, à la dic-

> Ce livre ne dissipe pes non plus - mais ce n'éteit pas son propos - les ambiguités de la stratégie de réeffirmation du catholicisme menée aujourd'hui par le pape dans tous les pays de l'Est, y compris en Union soviétique. Une fois reconnu le besoin de sens, de vérité, d'identité dans ces pays délivrés du communisme et rappelée la solidarité historique qui relie les Eglises occidentale et orientale (les « deux poumonso de l'Europe chrétienne), il reste, pour le catholicisme, à préciser les contours et les limites de la e nouvelle évengélisation », dont Jean-Paul II brandit l'étendard, et à trouver sa juste place dans l'œuvre de reconstruction.

HENRI TINCO

1.75

÷ 3.1.

# Le Monde

Edité par la SARL le Monde cent ans à compter du 10 décembre 1944

Capital social: 620 000 F

Principaux associés de la société : Société civile « Les rédacteurs du *Monde* », « Association Hubert-Beuve-Méry i

Société anonyme des lecteurs du Monde Le Monde-Entreprises. M. Jacques Lesourne, gérant

Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration

Commission paritore des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395-2037 PRINTED IN FRANCE Renseignements sur les microfilms el Index du Monda au (1) 40-65-29-33

94852 [VRY Cedex [1990]

Le Monde PUBLICITE Jacques Lesourne, président Françoise Huguet, directeur général Philippe Dupuis, directeur commercia 15-17, rue du Colonel-Pierre-Avia 75902 PARIS CEDEX 15

Tél.: (1) 46-62-72-72 Télex MONDPUB 634 128 F Téléfax : 40-67-98-73 - Société filizile de la SARL *le Monde* et de Régie Presse SA

Le Monde TÉLÉMATIQUE Composez 38-15 - Tapez LEMONDE ou 38-15 - Tapez LM

**ABONNEMENTS** PAR MINITEL 36-15 - Tapez LEMONDE

code d'accès ABO

ADMINISTRATION : PLACE HUBERT-BEUVE-MERY 1, PLACE HUBERT-BEUVE-MERY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur: (1) 49-60-30-10 Télex: 261.311 F

**ABONNEMENTS** I, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY

94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél.: (1) 49-60-32-90

AUTRES PAYS SUIS-BELG. Terif FRANCE LUXEMB. PAYS-BAS 460 F 572 F 790 F 6 899 F 1 123 F 1 560 F 1 629 F 2 686 F 2 960 F

ÉTRANGER : par voic aérienne tarif sur demande. Pour vous abonnes renvoyez ce bulletin accompagné de votre réglement à l'adresse ci-dessus

Changements d'adresse définitifs 👊 | Pays provisoires : nos abounds sont inviles à formuler leur demande deux lès à formuler leur demande deux ; semaines avant leur départ, en ; indiquant leur numéro d'abonne, de

7

**DURÉE CHOISIE** 3 mois \_\_\_\_\_ Nom: Prénom: Adresse :

Code postal : \_ Localité : Veuilles avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

111 MON 03

- Ce film excite de puissants appétits. Permettez-moi de vous le dire, j'ai beaucoup réfléchi. La force extraordinairement dominatrice de cet homme. Il n'était pas impuissant, vous savez, quoi qu'on ait pu prétendre. - Hitler, yous voulez dire.

DON DELILLO CHIEN GALEUX TRADUIT DE L'AMÉRICAIN PAR MARIANNE VÉRON

UN ROMAN EFFRONTÉ **QUI MONTRE L'ENVERS** DU RÊVE AMÉRICAIN





Sec. 25.

108 000 %

712 474 77 747

La film ext Personal F A STATE OF THE STA March A day for and the second The second second

DON DELILL CHIEN GALLE

# LES BOULEVERSEMENTS EN UNION SOVIETIG

La fin des travaux du Congrès des députés du peuple

# Feu l'Union et son fantôme

Suite de la première page

L'expression retenue spperaît comme un compromis provisoire entre la formule utilisée quelques jours plus tôt par M. Boris Efesine (« Communauté d'Etats libres ») et celle qu'avait préférée M. Mikhail Gorbstchev (« Union des Républiques souvernines ») ques souveraines »).

En stiendant, et fsute d'autre terme, c'est toujours celui d'URSS qui revient dans les conversations même si les journaux le font de plus en plus souvent précéder d'un «ex» ou d'un «feu». La Constitu-tioo soviétique est d'ailleurs toujours en vigueur, au moins dans la mesure où elle ne contredit pas les dispositions votées pour la période transitoire. Le drapeau soviétique, lui aussi, est toujours là, même si à

M. Gorbatchev

« exclu » du parti .

par Nina Andreeva

MOSCOU

de notre correspondant

M. Mikhail Gorbatchav a

renoncé - le 24 août - à son

poste de secrétaire général du comité central du PCUS, mais il

est toujours, à ce qu'on sache, membre de ce parti dont l'acti-vité est désormals «suspendue»

sur l'ensemble du territoire

soviétique, Mr. Nina Andreeva, qui fut, en mars 1988, l'auteur

d'une célèbre lettre, publiée par

le journal Sovietskata Rossie, qui

marqueit une offensive dee

conservateurs contre la peres-

troika, e décidé de mettre bon ordre à cette étrange situation. Le «Comité d'organisation de la plate-forme bolchévique au sein

du PCUS» — combit que préside Mª Andreeve — a décidé d'es-clure du parti M. Gorbatchev, coepable de atrahison à l'égard

de l'asuvre de Lénine et de la

révolution d'Octobre» et de e félonie à l'égard du mouve-ment ouvrier et communiste

internationals. Selon les Izvestia, qui rapportalent jeudi 5 septem-bre l'information, M- Andreeva

e déclaré que la décision d'ex-clure M. Gorbetchev des rangs

du parti avait été prise par rdes

vrais communistes léninistes qui

prennent désormais en main le

Moscou ce sont surtout les couleurs

russes qu'on voit ces derniers

confirmé que le drapeau, pour le moment, resterait le même tant que

le norveau traité de l'Union n'aura pas été signé. Et lui qui veut que la Russie régisse désormais directe-

meot ses échanges économiques

avec l'étranger, envisage par contre une délégation commune aux Jeux

olympiques défilant sous une ban-

Quoi qu'on dise on qu'on sou-nite, le passe ne meurt pes si vite,

les ex-Soviétiques sont toujours

soviétiques, pour plus ou moins longtemps sans doute, selou qu'ils sont bouriates, russes ou moldaves

sième document, une «déclara-

tion des droits et des libertés de

supprime les restrictions à l'ins-

tallation des Soviétiques sur le

territoire de l'Union. L'article 21

affirme : «Cheque homme a le droit de déménager librement à

l'intérieur du pays et de choisir son lieu d'habitation sans limite-

tion». Son application serait une

révolution pour les Soviétiques,

soumis au régime de la propiska,

le fameux document, délivré per

la police, stipulant la lieu de rési-

dence et indispensable pour avoir

droit au logement, travail ou aux

La « déclaration des droits et des libertés » :

la fin de la « propiska »?

Le Congrès des députés letion dans les grandes villas

d'URSS e adopté, jeudi, un troi- convoitées comme Moecou et

coupons d'approvisionnement. La d'application, harmonisant la suppression de la propiska pour- légleletion ectuelle evec cette

rait provoquer un afflux de popu- déclaration. - (AFP.)

nière commune.

sort du parti de Lénine».

- avec le double héritage de leur propre histoire nationale et du sys-tème qui les enserrait. C'est encore M. Eltsine qui, devant une autre audience, parfait de cette « culture commune » qu'il importe selon lui de noiserver.

est reconnue, ces «petits» groupes qui compliquent tout et empêchent les «grands » de savourer pleine-ment leur liberté retrouvée.

dia, de plus en plus contesté, sem-ble prêt à faire fen de tout bois ponr préserver son poste. Les Ossétes du Sud le soupçonnent d'être à l'origine de la reprise des violences dans leur région pour laquelle ils revendiquent l'indépendance : il s'agirait de détourner l'attention et le cellère des Chamilton et le cellère des Chamiltons et le cellère des cellères des cellè

En tout état de cause, des groupes armés venus de Tbilissi ossètes, il y e eu des morts (deux selon l'agence Tass), des blessés par belles et une vingtsine de personnes, dont donze enfants, ont été enlevées. Non loin de là, les Tchetchènes-Ingouches sont eux aussi sur les nerfs. Plus au sud, les Armé-niens du Hant-Karabakh out pro-clamé leur propre République, ce que même le président du Parlo-ment d'Arménie, M. Ter Petrossian,

En Azerbaidjan, où le président élu, M.: Moutalibon, fait face ce dimanche à des élections, la situa-

dimanche à des élections, la situation est également plutôt chaude et
son gival. Guedar, Aliev aqui hi préside le Répoblique autooome du
Nakhitchevan e décidé que les élections ne se tiendraient pas.
En Moldavie, (voir l'article de
Jean-Baptiste Naudei) le conflit qui
oppose les roumanophones aux russophones de la région de Turaspol
n'est nullement apaisé. En Ukraine
la Crimée ne vent plus entendre
parler de l'autorité de Kiev. Les
Alllemaods – cenx de la Volga, c'est-à-dire de Russie mais oussi ceux qui sont disperses sur tout le territoire soviétique - réclament eux

Tous ces conflits «locaux» pourront-ils être résolus localement, ou faudra-t-il que le «centre», réduit à l'expression d'un frazile consen entre les dirigeants des grandes Républiques, joue on rôle quelcon-que? Tout était plus simple du Au cours de l'émission de la temps où le KGB veillait su grain, mais qui donc surait envie de chaîne ABC, qui l'a fait apparaître au côté de M. Gorbatchev (voir l'ar-ticle d'Alain Frachon), M. Eltsine a

vrais, ceux pour qui l'écroulement du système est la fin de tout, se seraieot enfuis vers le dernier refuge, la Chine. Selon la presse soviétique on aurait vu des autobus remplis d'agents du KGB passer la frontière et des paysens euraient même reconnu certains dignitaires du parti. Des journsux jeponsis avaient perle de « milliers de fuyards, mais à Pékin comme au siège du KGB à Moscou, on dément. Pourtant la rumeur continue à courir. Elle est si belle...

bien d'autres, théoriquement fer-

mées à tout nouvel emivant, à

dividu au-dessus de la collecti-

vité, aupprime aussi plusieurs

moyens légaux de répression du

pouvoir soviétique, comme le tra-

vail forcé, le retrait de la citoyenneté, la censure, les écoutes télé-

phoniques etc. Il protège «la vie

privée» et gerantit le droit au tra-

vail de chaque individu. Ce texte

doit cependant être suivi de lois

JAN KRAUZE

En attendant, d'autres fantômes plus anciens encore que l'URSS sor-tent des plecerds où les sysiens confinés la répression et la peur. Le processus avsit commencé bien avant la révolution de ces derniers jours, mais il semble s'accélérer. Les minorités nationales relèvent la tête et tout particulièrement maintenant que la souveraineté des Républiques

### La fanx

du KGB C'est dens le Cenease que la situation semble aujourd'hui la plus tendue. En Géorgie d'abord. Le pré-sident géorgien Zviad Gamsakhour-

tention et la colère des Géorgiens.

Alliemaods - cenx de la Volga, aussi leur autonomie. Et la liste est loin d'être close.

r sa faux à ce fantôme-là?

D'ailleurs les « guébistes », les

# adoptée, jeudi 5 septembre, par le congrès des députés du peuple, approuvent & dens ses grandss

lignes» les mesures qui découlent de la déclaration du président soviétique et des dirigeants de dix Républiques. Proclamant une période transitoire pour l'élaboration d'un nouveau système de relations étatiques, le Congrès des députés du peuple d'URSS décide :

1) D'approuver dans leur principe les propositions qui émanent de le déclaration conjointe du pré-sident d'URSS et das dirigeants des Républiques de l'Union et de la résolution du Soviet suprême sur la situation qui prévaut dans le pays depuis la coup d'Etat.

2) D'accélérer l'élaboration et la signature d'un traité sur une union d'Etats souverains dans laquelle cheque Etat pourra déterminer de manière indépendante le forme de se participation à l'Union. Le nouvelle Union doit être fondée sur les principes de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des Etats, le respect des droits des individus et des peuples, la justice sociale et la

3) De développer et conclure des accords inter-républicains sur la coopération économique, monétsire, financiàre, scientifique et technique, la sauvegarde de l'envi-ronnement, la protection des droits et des libertée des citoyens, sur les principes de sécurité et de défense collective, tout en préservant l'unité des forces armées et l'unité de l'administration du nucléeire et autres arseneux militaires de destruction massive. Le comité économique interrépublicain devra sans délai se préoccuper d'élaborer et de conclure un traité d'union économique qui pourra rester ouvert. La participation à ce traité ne devra pas être posée comme condition à la signeture du traité de l'Union.

# Le texte de la résolution

Volci le texte de la résolution assurer le continuité juridique du pouvoir, garantissant sinsi une transitiun pacifique nt cohéranta vers una société civique démocra-

> 5) Durant la période transitoire, tous les eccords et obligations internationales souscrits par l'URSS-y compris les questions concarnant le réduction et le contrôle des armements et la protection des droits de l'homme ainsi que les obligations économiquesdevront être strictement respectés. Le congrès décide d'apporter son soutien aux aspirations des Républiques qui souhaitent être reconnues

4) Le présidant d'URSS, la comme des sujets du droit interna-Soviet suprême d'URSS et le tional et d'étudier la question de Conseil d'Etst d'URSS devront leur achésion à l'organisation des Nations unies.

> 6) Durant la période transitoire. tous lss organismss, institutions, organisations et responsables étatiques doivent assurer le respect des libertés et des droits civils proclemés et garantis par la Constitution d'URSS, per la déclaration des Droits de l'Homme et des libertés et par les lois d'URSS et des Répubiques, ainsi que des libertés de presse et conscience et le respect du droit de créer des partis politiques, des syndicats et des associa-

7) Tout en respectant les déclarations de souveraineté et d'indé-

pendance adoptées par les Républiques, ls congrès souligne que l'acquisition de l'indépendance par les Républiques qui ont refusé d'entrer dans la nouvelle union exige qu'elles ouvrent des diecussions avec l'URSS pour résoudre toutes les questions relatives à la sécession et eussi qu'elles adhèrent immédiatement au traité de nonprolifération des smes nucléaires, à l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et à d'eutres traités et accords internationaux fondsmentaux, y compris ceux qui garantis-

Le Congrès des députés du peuple d'URSS e voté, jeudi 5 septembre, une loi sur « les organes du pouvoir d'Etat pendant période transitoire», dont voiçi

suprême du pouvoir représentatif de l'Union est le Soviet (Conseil) suprême de l'URSS, qui se compose de deux chembres : le Soviet des Républiques et le Soviet de l'Union.

Le Soviet des Républiques com-prend 20 députés de cheque république. Le Fédération de Russie en compte cependant 52 ; 20 comme les autres, plus un pour chacune des républiques, régions ou territoires autonomes (31) de la Russie, plus un pour les minorités ne disposant pas d'un temtoire autonome. Mais les votes se font seion la règle «une République-une voice pour assurer l'éga-ité des républiques.

Le Soviet de l'Union est formé per des élue choisis parmi les députés de l'URSS selon les quo-

Les pouvoirs des chambres sont définis einsi :

l'Union de nouveaux Etats, adop-tent le budget de l'Union, décla-

3) Le Soviet de l'Union étudie les questions lées au respect des droits et libertés des citoyens de sent les droits et libertés indivi-

# Les institutions fédérales transitoires

tas actuels et en accord avec les organes suprêmes des républiques fédérées. les principaux points:
- Le Soviet suprême : l'organe

> Par décisions conjointes, les deux chembres apportent des amendements à la constitution de l'URSS, ecceptent l'adhésion à

> rent le guerre ou font la paix.
>
> 2) Le Soviet des Républiques
> prend des décisions sur l'organisation et le fonctionnement des
> organes de l'Union, retifie et dénonce les traités internationaux

l'URSS. Les lois adoptées par le Sovist de l'Union entrent en

Soviet des Républiques. - Le Conseil d'Etat : composé

du président de l'URSS et des dirigeents des républiques qui décident d'adhérer à l'Union Ses travaux sont dirigés par le prési-dent de l'URSS et ses décisions ont un caractère obligatoire. Il examine les questions de politique intérieure et extérieure concernant les intérêts communs des Républiques. La direction des organes de l'Union chargés de la défense, de la sécurité, du maintien de l'ordre et des affaires internationales, est du ressort direct du président de l'URSS et du Conseil d'Etat.

- Le Comité économique inter-républicain ; formé par les républiques sur une base paritaire pour la coordination de l'écono-mie. Son président est nommé par le président soviétique avec l'eccord du Consell d'Étet. .-

La situation dans les Républiques

# Moldaves et Ukrainiens discutent de la question des frontières

vers la réunification evec la Roumanie voisine, le conflit entre Moldaves roumenophones at russophones de l'ast de la République semble sa durcir, bien que des deux côtés les eutorités appellent au dialogue.

KICHINEV

de notre envoyé spécial

En surface, le blocage continue, mais souterrainement tout bouge, parce que chacun essaie ici d'éviter une explosion aux conséquences inculculables. Certes, il ne s'agit apparemment que d'un petit blocage : quelques femmes russes et ukrainieunes, surexcitées, ont entamé vendredi 6 septembre leur cinquième jour d'occupation de la voie ferrée dans la zone russophone de l'est de la Moldavie, faisant ainsi chuter les échanges commerciaux de cette République « de 50 à 60% », selon le premier ministre moldave, M. Valeriu Muravschi.

Réclamant la libération de leur leader communiste, arrêté par les Moldaves pour a complicité avec les putschistes de Mascoup, les femmes de Turaspoi, la capitale du Dniestr, ont aussi commencé jeudi un blocus des transports routiers. Largement soutenues par la population de la zone, majoritairement ukrainienne ou russe, elles refusent que leur territoire de l'est du fleuve Dniestr, « qui a toujours été slave», ne suive la Moldavie dans sa marche rapide

roumain), le président moldave Mir cea Snegar compte, pour mettre en pratique la déclaration d'indépendance du 27 août dernier, mettre les frontières, notamment celle evec la Roumanie, sous contrôle moldave. Mercredi, il a décrété la création des forces armées de la République et l'enrôlement des appelés exclusivoment dans cette nouvelle armée nationale. Il a aussi décrété le début des négociations avec le gouvernement de l'Union sur le « retroit inconditionnel» des troupes soviétiques. Le jour même, une délégation moldave se rendait à Moscou pour

entamer les pourparlers. Malgré un appei à cesser le mouvement de leur président commu-niste Igor Smirnov, arrêté à Kiev où il surait tenté de négocier le rattachement de sa République autoproclamée à l'Ukreine, ces nouvelles décisions du président moldave. quoique encore Isrgement théori-ques, out redoublé la détermination des russophones du Dniestr qui veulent rester dans l'Union.

Dans le sud de la Mnklavie, quelques dizaines de femmes ont aussi bloqué jeudi la route entre Kichinev et Komrat, la «capitale de la Répu-blique» des Gagaouzes, une population d'origine turque russifiée qui s'effraie aussi d'une « roumonisation ». Et, selon l'agence officielle Moldovepres, «un groupe de per-sonnes non identifiées » a tenté d'arrêter dans la nuit de mercredi une des centrales électriques du Duiestr, fournit 80 % de l'électricité de la Moldavic. «Sur lo carse, le

Après les nouveaux pas de la vers l'indépendance et l'indépendance du Front populaire moldave. Mais il pourrait très rapidement déstabiliser l'Europe entière, v Bien que les autorités de Kichinev refusent officielle ment d'en parler, la Moldavie rea-drait bien à l'Ukraine le territoire rebelle du Dniestr (où ont été concentrés près de 30 % de la production moldave) contre le retour des territoires donnés à l'Ukraine du sud let l'accès au Danube et à la mer Noire) et du nord, la Bukovine. Mais l'Illeraine, dont une partie des lerritoires furent polonaise et surtout russe, ne veut entendre parler d'au-cune modification des frontières. Pour sortir de l'impasse moldave,

Kiev ne veut pas risquer une réac-tion en chaine. Pourtant, jeudi, une délégation ukrainienne était reçue par les autorités de Kichinev comprenant le président du Parlement moldave Alexandru Mosanu. Selon de bonnes sources, les discussions devaient notamment porter sur la question des frontières qui pourraient être remises en cause sprès le référendum sur l'indépendance de l'Ukraine le 1ª décembre prochain.

«L'Occident o des raisons de ne oas se prononcer à cause de ces problèmes de frontières. somet lurie Rosca. Mais les changenients de frontières sont imminents : la ici à une vitesse vertigineuse. La diplomatie traditionnelle ne marche plus ici, estimo-t-il. S'il n'y a pus de solution bilotèrale, il faudra un arbi-tre. Il scrait bon qu'il n'arrive pas trop tard. Comme en Yougoslavie. »

JEAN-BAPTISTE NAUDET

### **Poursuite** des manifestations en Géorgie

Les manifestations de l'opposition géorgienne réclamant la démission du président Zviad Gamsakhourdia se sont poursuivies jeudi 5 septemgéorgien suspendait la publication de la quasi-totalité des journaux publiés dans cette République.

Le gouvernement géorgien s de son coté interdu jeudi, selon Tass, l'exportation de vivres, biens indus-triels, minerais et matérisux de construction produits en Géorgie, s'exposant à des mesures de représailles de la part des autres Républiques soviétiques, alors que la Géor-gie est très fortement dépendante de ses importations,

Le motif officiel de la fermeture des journaux est « lo pénurie aigué de papier », alors que pour l'oppo-sition et les journalistes, il est clair que le régime entend museler la

Depuis le 2 septembre, date à laquelle des forces de l'ordre auraient ouven le feu sur des mani-festants à Tbilissi, les mouvements de protestation des divers groupes d'opposition se sont amplifiés. Les violences ont aussi brusquement repris en Ossétie du sud, région sur laquelle les nationalistes géorgiens revendiquent leur autorité. Selon Tass, deux personnes ont été tuées et une vingtaine prise en otages, après l'arrivée de groupes armés géorgiens dans la région.

Les Ossètes lient ce regain de vio-lences aux difficultés du président Gamsakhourdia, qui a en outre lancé des attaques contre l'ex-minis-tre soviétique des affaires étrangères Edouard Chevardnadze, accusé dans un communiqué de la présidence de mener un « comploi » contre sa République. M. Chevardnadze avait estimé que la situation en Géorgie avait « atteint un point critique ». (AFP, Reuter.)

l'homme», dont un des points moins de mariege avec un rési-JEAN PAVANS cles, qui piace pour la première fois dans l'histoire de l'URSS l'in-

# LE THEATRE DES SENTIMENTS

LA DIFFÉRENCE





# LES BOULEVERSEMENTS EN UNION SOVIÉTIQUE

## Le général Gromov quitte le ministère de l'intérieur

Un décret du président Gorbatchev a libéré de ses fonctions, jeudi 5 aeptembra, le général Boris Gromov, premier vice-ministre da l'intérieur (MVD). Il est remplacé par le général Viktor Erine.

On l'avait revu - en civil - ces derniers jaurs dans les couloirs du Congrès des députés de l'URSS, et surtout en juin demier au côté de M. Ryjknv. l'ancien premier ministre dant il était le colistier lors de l'élection présidentielle de Russie. A l'époque son rival plus heureux. le général Routskoi - qui tenait la même fonctinn au côté de M. Eltsine et est aujourd'hui vice-président russe - tenait à menager cet ancien campagnan d'armes de la guerre en Afghanistan. Une attitude qui ne s'est pas démentie jusqu'à aujourd'hui; officiellement le général Gromov n'a été impliqué ni dans la préparation oi dans l'exécution du putsch, malgre sa position de bras droit du chef comploteur Pougo, ministre de l'intérieur.

Pnurtant, il n'est pas difficile de deviner où allaicot les sympathies de ce général de quarante-huit ans, partisan de la loi et de l'ordre, avocat musclé du superpatriotisme et des valeurs traditionnelles. Le géoéral Gromov était apparu sur la scène soviétique en juillet 1988 lorsqu'il avait pris la parole à la conférence du parti en tant que commandant du corps expéditionoaire d'Afghanistan - et sur la scène internationale en février suivant, lorsqu'il avait franchi, dans la scule compagnie de son fils de quinze ans, le « pont de l'amitié » entre l'Afghanistan et l'URSS. symbolisant le retrait définitif de ce pays. Respectueux de la popularité de ce géoéral hors norme - il devait être élu sans problème au Congrès des députés, - mais vigi-lant face aux ambitions «bonapartistes » qui lui étaient prêtées, M. Gorbatchev l'avait teou à prudente distance de Moscou, lui

### Le KGB refuse d'ouvrir les archives concernant les goulags

Le KGB n'ouvrira pas les archives concernant les goulags institués par Joseph Staline, de peur de déclencher des actes de représailles en série à travers le pays, a déclaré, jeudi 5 septembre, le chefadjoint des services secrets soviétiques, le général Nikolaï Stoliarov.

C'est « une question à la fois politique, historique et morale particulièrement délicate, a-t-il estume lors d'une conférence de presse. Nan seulement les proches de ceux qui soot morts pour rien soot encore en vie, mais il y o aussi les proches de ceux qui ont pris part aux répressions, des délateurs, qui ont exterminé des innocents. On imagine le chaos qui s'ensuivrait dons notre société déjà instable! « Le KGB travaillera, « nuec extrême prudence et précisinn », à la « reconstitution de la vérité historique », e assuré M. Stoliarov. Mais « lo vérité historique ne doit pas aller contre les intérêts des gens qui viveot eocore oujourd'hui ».

### Le mystère Wallenberg

Le mystère de l'affaire Wallenberg, ce diplomate suédois disparu en Union soviétique depuis 1945, n'a pas été élucidé par les nnuveaux documents fournis par le KGB, mais les autorités suédoises affichaient, jeudi 5 septembre, un réel nptimisme sur le déblocage de leurs recherches aprèa la délivrance de ces documents.

Les proches du consul suédnis, arrêté en 1945 à Budapest par les Soviétiques après avoir sauvé plusieurs milliers de juifs des camps nazis, ne croient toujours pas à la versinn officielle de Moscou selon laquelle Ranul Wallenberg est mnrt d'un infarctus dans une prison de Moscou en juillet 1947.

son de Moscou en juillet 1947.

Mercredi, le nouveau président du KGB. M. Vadim Bakatine, avait transmis à l'ambassadeur suédnis à Moscou ces cinq documents, tous antérieurs à 1950: un rapport militaire évoquant l'arrestainn de Ranul Wallenberg, une liste de personnes arrêtées mentionnant son nom, une lettre d'un lieutenant allemand détenu dans la même prisnn que le diptimate suédnis, un rapport diplinmatique sur les activités du consul suédnis à Budapest pendant la deuxième guerre mundiale et une unte interne du KGB confirmant qu'il était mort en 1947. — (AP, AFP.)

dannant le commandement de la réginn militaire de Kiev.

Mais cet exil relatif était aussi temporaire. Le 2 décembre der-nier, en pleine période de « réactinn nnire », le général Gramov ctait ramené à Moscou camme premier vice-ministre de l'intéricur. Les conservateurs aveient geage du ministre Bakatine, celui-là même qui vient de revenir sur la scène comme président du KGB, et son remplacement per Boris Pougo. Le 23 juillet dernier, le général Gromov figurait parmi les signataires de l'«appel au peuple» lancé dans le journal Snviets-kaio Rossia par plusieurs conser-vateurs notoires, doot trois putschistes aujourd'hui arrêtés : les membres de la junte Tiziakov et Slarodoubtsev, ainsi que le général Varennikov, commandant de l'armée de terre.

Le successeur du général Gromov au ministère de l'intérieur est
le général Viktor Erine, qui, s'il
venait d'être oommé premier viceministre de Russie, est un vieil
habitué du MVD fédéral. Après
avoir commandé une de ses directions jusqu'co 1988, il avait été
nommé à cette date numéro deux
du MVD d'Arménie. En octobre
1990, M. Eltsine l'avait rameoé à
Moscou comme vice-ministre de
l'intérieur russe, en chorge des
eoquètes crimioelles.

Un autre décret de M. Gorbatchev a destitué, jeudi 5 septembre, un vice-président du KGB fédéral, M. lokoubas Petrovas. D'origine lituanicone, M. Petrovas avait longtemps servi dans les troupes gardes-frontières, notamment comme commandant de ces unités eo Asie centrale de 1985 à 1988, puis en Transcaucasie jusqu'à sa promotion à Moscou en 1990. On sait que les troupes gardes-frootières (plus de 200 000 hommes) viennent d'être retirées au KGB pour être rattachées au ministère de la défense.

MICHEL TATU

### Moscou va reconsidérer ses relations avec Cuba

annonce le ministre des affair étrangères, M. Pankine

L'URSS va reconsidérer ses relations avec Cuba, a annoncé, jeudi 5 septembre, le nouveau chef de la diplomatie soviétique, M. Boris Pankine, qui a assuré par ailleurs que la politique étrangère soviétique va « suivre lo ligne Gorbatchev-Chevardnadze ». Au cours de sa première cooférence de presse depuis sa numination, M. Pankine a aussi part souligné que la politique étrangère soviétique serait désormeis menée « en étroite consultation ovec les Républiques ».

Interrogé sur le devenir de l'aide soviétique à Cuba, le ministre a reconnu : « Effectivement, il va y nvoir des changements ou de nouvelles analyses.» « Natre politique est en train de changer à l'égard de pays comme Cuba, l'Ethiopie ou l'Albanie (...) La désidéologisatioo modifie bien sûr le caractère des relations économiques, comme celo s'est produit en Europe de l'Est avec les pays dits socialistes. Avec Cuba nussi, ce processus se poursuivra », a encore dit M. Pankine.

que a ainsi clairement indiqué que l'inlérêt commercial régirait désormais toujours plus les liens entre Moscou et ses anciens satellites. L'aide économique soviétique à Cuba a déjà été considérablement réduite ces derniers mnis, ainsi que l'aide militaire. — (AFP, Reuter.)

Le chef de la diplomatie soviéti-

# MM. Gorbatchev et Eltsine face aux téléspectateurs américains

«Et antre vous, ça va?» La question n'a paru surprendre ni Mikhail Gorbatchev nl Boris Eltsine. Coetuma eombta et cravata rouga tous les deux, assis côte à côte dans un salon du Kremlin, ils dialoguaient en direct avec un àchantillon d'Américains, vendredi 6 septembre à l'eube, à l'occasion d'un « quaationa-raponaes » organisé par la chaîna de télévision ABC.

WASHINGTON

de notre correspondant

Entre eux, paa de problème, ont dit en substanca la président soviétique et le président ruasa. Cette première quaatinn, aalon les organisateurs, reflète une des préoccupatione essentiellas dsa Américains. «Ca n e pas toujours été facile mais beaucoup d'eau est passée sous les ponts et nous coopérons de manière stable », a indiqué M. Gorbatchev. Un tantinet bougon, massif, M. Eltsine a grommelé une vague approbation : « Oui, oui, nous trevaillons ensemble, Mikhail Sergualavitch a baaucoup changé depuis le coup d'Etat, il est vraiment engagé en faveur du mouvemant démocratique at des réfonnes : las obstecles entre

nnus aont dépassés. » A l'évidence, MM. Gorbatchev et Etsine ae sant d'abord attachés à donner une image da stabilité et de calme.

Au landamain d'una journéa 
chistorique » à Moscou, qui vit le 
Kremlin se défaire d'une partie 
de ses pouvoirs au profit des 
Républiques, les deux hommes 
souheitaiant rasaurer l'inpinion 
améncaina, donner l'impreesion 
qua la situation était à peu près 
contròlée. Ils ont répondu poliment, sagement, dans una atmosphàre bon enfant, sans se dérober à la multitude de questions 
qui leur étaient relayées depuis 
un studio décoré d'un gigantesqua drapeau américain.

Le contrôle das armes nucléaires, préoccupation numéro deux du publie, a suscité une réplique ferme de Mikhati Gorbatchev: «Le contrôle des armes nucléaires ast beeucoup plus sévère dans notre pays que dans le vôtra.» Boris Eltsina a précisé que las ermes nucléaires se trouvant en Ukraine et dane le Kazakhstan allaient êtra regroupées en Russie, où elles seraient placées «sous un contrôle très atrict». Il s'agira «d'un contrôle à la foia territorial et central», explique-t-il, laissant antendre que la Russie et ca qui tiendre lieu de «centra» y participeront.

ressurer un ex-dissident qui veut rentrer au pays mais a'inquiète des fichiers du KGB: «Pendant le coup d'Etat, je les ai fait mettre sous scellés», répond M. Eitsine, «Ils ne doivent plus servir qu'à la science et à l'Histoire», renchérit M. Gorbatchev. A un exilé cubeln de Miami qui s'interroge sur le maintien d'une préence militaire soviétique sur l'ile, M. Etsine garantit qu'il y aura à Cuba «un processus de désengegement militaire soviétique» comme il y en a un en Europe.

D'égal à égal

Les deux homme a parlent d'égal à égal. Ils ne dialoguent pas entre eux, ne se regardent pas et auront rarement un mot aimable l'un pour l'autre. Volontaire, décidé, M. Eltsine vaut feire comprandra qua les rapports de forces ont changé. A un céréalier américain, il conseille da traitar diractemant avec la Ruaeie : « Il faur qua lee dirigem ts eméricains compranent que le système va changer, a indiqué le président russe. Il va dorén avant falloir passer les contrats evec nous, directement avac nous. » Au fil des questione, on « apprit », pêle-mêle, que M. Gorbatchev se voulait

résolument ethée, que M. Etsine ne savait pas trop que répondre sur ses convictions religieuses, mais qu'il allait à l'église et était « superstiteux ». On apprit encore que Raissa allait mieux et que les deux présidenta étaient convelncus que l'antisémitisme allait régresser en URSS, qu'ils étaient d'accord pour constater que la situation faite à la femme aoviétique était affligeante — maie, a fait remarquer M. Etsine, « elles vivent tout de même canq ans de plus que les hommes ».

Si les deux chefs d'Etat ont

paru soucieux, dans l'ensemble, da ne pas leisser transparaître de discordance entre eux, il y en eut une, vers la fin de l'émission, provoquée per une question sur ur parception du communisme. M. Gorbatchev convient que «le modèle, celui qui a été expérimenté en URSS, a fait faillite et cele doit être una leçon pour tour le monde » mais, dans le même souffle, il talève que « dans d'autres pays, en Europe de l'Ouest par exemple, l'application das idées socialistes a conduit à des résultats intéressants », M. Eltsina, lui, commente gravemant : « Dommage que ce système n'ait pas été expérimenté dans un autre pays que le nôtre. »

ALAIN FRACHON

# Un « centre »... russe

Saite de la première page Coupées du monde, souvent sans

Coupées du monde, souvent sans grandes ressources, dépendant la plupart du temps, pour faire tourner leurs industries archaïques, de matières premières venues de l'autre bout de l'Unioo ou vouées à la monoculture du coton (c'est le cas des Républiques d'Asie centrale), elles ont vite compris qu'elles pouvaient être asphyxiées en un riea de temps par la Russie.

M. Boris Eltsine, quelques jours après l'échec du putsch, leur a même fait savoir, très clairement et très brutalement, qu'elles pourraient aussi être amputées d'une partie de leur territoire. Sa menace de «réviser les frontières» internes de l'Union soviétique, en cas de proclamations unilatérales d'odépendance, visait tout autant le Kazakhstan – dont la partie septentrionale est peuplée en grande majorité de Russes – que l'Ukraine (elle a hérité de la Crimée par la volonté de Khrouchtchev en 1954) ou la Moldavie, dont la population russophone ne veut pas entendre parler d'intégration à la Roumanie.

Sur le moment, la déclaration du président russe, dont l'assorance s'accroît tous les jours, a été considérée comme une faute politique. Il apparaît aujourd'hui qu'elle avait été soigneusement préméditée et qu'elle a été déterminante dans l'évolution de la situatioo. C'est M. Anatoli Sobtchak, le maire réformateur de Leoingrad, qui remerquait merdi dernier, en recevant MM. Chirac, Juppé. Léotard et Mébaigoerie: « Très vite, les Républiques, qui ne savent pas trop que faire de leur indépendance et dont les dirigeants sont souvent très inexpérimentés, ont compris qu'elles avaient tout intérêt à choisir une Union souple avec un Gorbatchev affaibli à sa tête plutôt que de se retrouver face à la seule Russie dirigée par un Eltsine.»

Russie dirigée par un Eltsine.»

Le même jour, M. Alexeodre lakovlev, qui joue le rôle d'éminence grise du nouveau régime avec une délectation d'autant plus malicieuse qu'il est, du fait de son âge, dépourvu de toute ambition person-

שנה שובה 5752

L'appel unifié Juif de France adresse à

tous les membres de la Communauté

juive et à ses sympathisants ses meilleurs

vœux de Nouvel An. En cette année

cruciale pour Israël, confronté à l'accueil

des juifs d'URSS et d'Éthiopie, il compte

sur votre soutien.

APPEL UNIFIÉ JUIF DE FRANCE

19, rue de Téhéran – 75008 PARIS Tél.: 45-63-06-10 nelle, rappelait aux mêmes interiocuteur cette phrase d'un député letton à l'adresse de Moscou : «Nous ne voulons pas nous échapper mais nous voulons être libres.» Reprenant l'argument de M. Eltsine et de M. Sobtchak, il faisait remarquer à propos de l'Ukraioe : «Les dirigeants de cette République ne peuvent pas oublier que dix millions environ de Russes y vivent. Ils savent aussi

vivent en Russie.»

Et c'est uoe autre persoooalité téformatrice russe, M. Gavriil Popov, le maire de Moscou, connu pourtant pour ses vues libérales, qui justifiait en ces termes le refus d'une indépendance totale de la Moldavie : «Nous a'avons rien, en principe, contre une telle indépendance. Le problème, c'est qu'elle aboutirait rapidement à une intégration de la Moldavie à la Roumanie, dont le niveau de vie est bien plus bas. Une telle intégration serait totalement préjudiciable aux russophones de cette République, qui n'en veulent pas Elle ne manquerait pas d'entraîner de très graves troubles.»

qu'autant d'Ukrainiens au moins

M. Edouard Chevardnadze, l'ancien ministre des affaires étrangères de M. Gorbatchev qui ne cesse pas, sous des airs de Cassandre, de pourfendre le président soviétique evec lequel il ne veut plus travailler, partage lui aussi ce point de vuc: « L'Occident, dit-il, ne doit pas encouroger un démantèlement de l'Union, or les Républiques sont très attentives à la voix de l'Occident. Plutôt que sur l'indépendance, il faut – comme l'a fait récemment à Kiev le président Bush – insister sur la nécessité pour les Républiques de promouvoir une vraie démocratie. L'indépendance ne signifie pas forcément la libené »

M. Chevardnadze ne commente jamais la situation en Géorgie, sa République d'origine, dont le présideot iodépeodantiste, M. Zviad Gamsakhourdia, s'est transformé en dictateur xénophobe, mais il y pentête plusicors Républiques musulmanes, dont les dirigeants corrompus et communistes ont proclamé l'indépendance après s'être ralliés au putsch dans l'espoir de garder le contrôle d'un pouvoir qui leur rapporte gros.

Une évolution inévitable

MM. Sobtchak, Popov, lakovlev, Chevardnadze sont aujourd'hui des démocrates sincères, toot comme M. Boris Eltsine, jusqu'à preuve du contraire. Ils o'en assument et o'en justifient pas moins le poids écrasant de la Russie sur les autres Républiques. Un poids qui va encore s'accentuer, au fur et à mesure que le goovernemeot russe pbagocytera davantage des institutions centrales volontairement faibles.

Ce sera très vite évident dans le domaine militaire: l'Europe aura affaire, demaio, non plos à uoe armée soviétique divisée par les querelles ethniques de ses conscrits, mais à une armée entièrement russifiée et sans doute professionnalisée, débarrassée des cohortes massimilables des conscrits de la périphérie, seule détentrice de l'arme nucléaire. Les Républiques pourront bien, dans ces cooditions, se doter d'onités octioneles; elles oc pèseroot pas lourd dans la balance et elles o'enront guère leur mot à dire, même si, pour la forme, on coiffe le tont d'un vague commandement intégré...

Même chose à propos de l'entrée évoctuelle des Républiques aux

ront guère leur mot à dire, même si, pour la forme, on coiffe le tout d'un vague commandement intégré...

Même chose à propos de l'entrée évectuelle des Républiques aux Nations unies – droit qui leur est en principe reconnu, à supposer, ce qui est loin d'être établi, que l'appartenance à une confédération ne soit pas incompatible evec l'adhésion à l'ONU. On espère manifestement à Moscou que les choses n'iront pas plus loin, et on entend bien que ce soit la Russie qui occupe le plus rapidement possible le siège de membre permanent du Conseil de

sécurité. A moyen terme, le «centre» est donc destiné à se russifier de plus en plus, à se confondre avec la direction russe.

L'évolution est inévitable, même si les Républiques se retrouveot pourvues d'un droit théorique de veto au sein du Comité d'Etat où siégeront tous leurs présidents. Elle serait dangereuse si M. Elisine se laisse griser par son nouveau pouvoir et si la Russie ne devient pas rapidement une vraie démocratie, ce qui est loin encore d'être évident.

qui est loin encore d'eire evident.

Les dangers, pour tous nos interlocuieurs, sont encore énormes et le
resteront au moins jusqu'au printemps prochain: l'hiver fait peur,
avec les pénuries qui menacent ce
pays littéralement en ruine: chacun
évoque le spectre de jacqueries,
encouragées et utilisées par ses miltions d'apparatchils communistes, au
chômage à Moscou et à Leningrad
mais qui dirigent encore pratiquement tout dans nombre de villes
soviétiques et qui contiouent à
règner sur la campagne. Leurs alliés
naturels sont ces centaines de millièrs de militaires, qui oot perdu ou
vont perdre leur emploi. Leur masse
de maoœuvre, c'est le Soviétique
moyen, qui a assisté, passif, ao
putsch et à son èchec.

Evitons, à ce sujet, d'embellir Phistoire, qui a déjà été bien trop malmenée dans ce pays : le peuple russe ne s'est guère levé en masse pour mettre en échec les «escrocs» do 18 août, comme les appelle M. lakovlev, et les résistants ne se comptent au mieux que par dizaines de milliers dans cet immense pays à la dérive. La tentation de l'homme fort est grande. Les démagogues ne sont pas loin. MM. Chevardnadze et Sobtchak en désignent déjà deux : le sinistre colonel Victor Alesnis, qui anime le groupe ultra-conservateur et grand-russe Soyouz, et le candidat surprise des élections à la présidence russe de juio dernier, remportées par M. Eltsine : Vladimir Jirioovski, inconnu un mois avant, xénophobe patenté et candidat dictateur, avait recueilli à la surprise générale plus de 8 % des suffrages.

JACQUES AMALRIC

La reprise à Vienne des négociations sur le désarmement conventionnel en Europe

# Qui ratifiera le traité chez les Soviétiques?

VIENNE

de notre correspondante

Incertitude et optimisme de circonstance nnt marqué la reprise des négociations sur le désarmement cooventioonel en Europe jeudi 5 septembre à Vienoc. L'évalution en Union saviétique conduit en effet à s'interroger sur le traité de désarmement conventionnel (FCE) signé eo novembre dernier à Paris et qui attend d'être retifié par les perlements des vingt-deux pays signataires. La solution la pius simple serait qu'émerge au plus vite de la restructuration en cours à Moscou un pouvoir central ayant l'autorité de ratifier ce traité pour engager la future Union des républiques.

«Ce traité reste le piler de la sécurité européenne et des futures structures de conpération. Il est plus important que jamais pour garantir la stabilité en Europe», a cstimé le chef de la délégation allemende, M. Ruediger Hartmann. Les délégations des pays de l'OTAN et des anciens pays du pacte de Varsovie sont unanimes à souhaiter l'entrée en vigueur de l'accord qui fixe des plafonds pour six catégories d'armes (chars, artillerie, véhicules blindés, avions et

L'intervention jeudi du chef de la délégation soviétique, M. Oleg Grinevski, les a quelque peu rassurés. M. Grinevski s'est en effet prononcé en faveur de l'entrée en vigueur du traité sous sa forme actuelle et a exprimé l'espoir que le deuxième pbase des négociations portant sur la réduction des effectifs se déroule avec succès. Il a annoncé que Moscou préparait actuellement de nouveaux chiffres sur les effectifs de ses forces armées et les présenterait dès que possible.

Si des modifications de traité FCE se révélaient nécessaires, il faudrait mettre en œuvre les procédures prévues dans le texte luimême, mais sculcment eprès sa ratification, estime-t-on dans les milieux occidenteox. Ain si unc éventuelle adhésion an traité des trois pays baltes serait possible dans le eadre d'une conférence extraordinaire.

La ferme volonté de Moscou de poursnivre les négociations et de respecter les engagements pris se tradoit également, seloo l'avis général, par le fair que la révoico informelle «ciet ouvert» sur l'ouverture des espaces aériens entre l'Est et l'Ouest pour des vois de vérification, programmée avant les récents bouleversements en URSS, aura bien lieu comme prévu à partir du 9 septembre à Vienne. Il en est de même pour le deuxième séminaire sur les doctrines militaires qui aura lieu, conformément an ealendrier fixé, du § au 18 octobre à Vienne.

الكتدا من الأصل





# METIQUE

**despect**ateur

Marie Marie

Le chez les Sovietion

# На здоровье!

CHERS AMIS RUSSES.

 $C\ E\quad N\ '\ E\ S\ T\quad P\ A\ S$ 

MAIS C'EST

MEILLE, UR

AVEC TOUS NOS

DE LA VODKA.

NOTRE

CHAMPAGNE

VOEUX DE REUSSITE.

# TAITTINGER

F. ABUS D. ALCOOL EST DANGERENX BONK FY SANTE. CONSOMMES AVEC MODERATION.
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. CONSOMMEZ AVEC MODERATION.



### YOUGOSLAVIE

## Les combats ont repris à Osijek chef-lieu de la Slavonie

Les combats ont repris jeudi soir 5 septembre à Osijek, chef-Croetie), en dépit de l'accord conclu entre lea eutoritée croates locales et les représentants de l'armée fêdérale, a rapporté la télévision croate.

Ouinze minutes après le départ du commandant adjoint de la première réginn militaire, représentant l'armée dans la canclusian d'un accord local de cessez-le-feu réalisé en présence de l'émissaire de la CEE, l'ambassadeur néerlandais Henry Wijnaendts, des nbus nnt explosé au centre d'Osijek, a rapporte la télévisinn croate.

Vladimir Seks, chef de l'état-mainr de crise de la Slavnnie, qui représentait la partie croate lurs de cet accord, a déclaré que les farces crnates avaient ripusté. « Cela proure, a-1-il dit, que nous n'avons plus offoire à une armée mais à une bande de voleurs de grand che-min où chaque capitaine fou mene sa guerre privée. » D'autres combats se poursuivaient à Vukovar.

> Atrocités et appel du CICR

Signe de la gravité de la situa-tian, le Comité international de la Craix-Rouge (CICR) a rendu public, jeudi à Belgrade, un appel yougoslave de respecter d'urgence le droit bumanitaire. Le président du CICR, M. Carlos Sommeruga, a délégué un de ses plus proches collaborateurs, M. Jean de Courten, qui a remis ce message au président ynugnslave, M. Stipe Mesic, aux présidents ernate et slovene Milan Kucan et Franju Tudiman ainsi qu'au premier ministre serbe, M. Dragutin Zele-

les biens civils», «épargner la vie de ceux qui se rendent et accorder un traitement humain aux combattants ennemis captures ». Plusieurs cas d'atrocités, dans des villages cruates-serbes, transfurmés en champs de bataille, ont été signalés par des médias indépendants. La télévisinn allemande ZDF a diffusé mercredi de telles images d'atrocités qu'avanisat sons « d'atrocités » qu'auraient cam-mises des combattants serbes conmédias serbes, qui ressassent quo-tidiennement le souvenir des massacres anti-serbes perpétrés pen-dant la seconde guerre mondiale par l'Etat pro-nazi croate, mon-trent aussi des scènes éprouvantes de réfugiés serbes.

On estime, en l'absence de bilan fiable et global, à plusienrs cen-taines le nombre de marts dans les combats en Croatie depuis trois mnis, entre Croates, Serbes et l'arnnvic.

Les parties au cnaflit, dit ce l'exte, dnivent a cesser tnutes les attaques contre les populations et d'autres lieux plus sûrs. — (AFP.)

# Toutes les Républiques yougoslaves devraient être représentées à la conférence de La Haye

Toutes les parties yougoslaves invitées à participer à la conférence de La Haye, y compris la Serbie et la Croatie, «ont donné leur accord par téléphone entre mercredi et jeudi midia, a-t-on appris, jeudi 5 septem-bre, auprès de le présidence néerlandaise de la CEE. La Haye part donc « du principe que la conférence de peix s'ouvrira bien », comme prévu, samedi 7 septembre, malgré la persistance des hostilités.

LA HAYE

de notre correspondant

En affirmant que le cessez-le-feu est un préalable indispensable au dialogue, lord Carrington, président désigné de la conférence sur la Yougoslavie, et M. Henry Weijnaendts. emissaire de la CEE actuellement en mission en Croatie, « ont raison », fait-on valoir au ministère des affaires étrangères à La Haye. Leurs déclarations contribuent à accentuer 5 septembre). Cette décision com-

la pression. Mais si les Douze poussaient ce raisnnnement jusqu'au bout, laisse-t-on aussitôt entendre, ils seraient paralysés : la conférence serait alors l'otage des belligérants qui auraient la maîtrise du calen-drier.

C'est pour éviter cet écueil que l'Allemagae, la France et l'Italie notamment ont insisté, lors de la dernière réuaion des ministres des affaires étrangères, mardi 3 septembre, pour que la conférence soit convoquée au plus vite, en dépit des vinlations alors constatées du cessez-le-feu signé dans la auit de dimanche à lundi, et des incerti-tudes entourant encore le déploiement des deux ceots « casques blaacs». La Grande-Bretagne et les Pays-Bas, entre autres, considéraient en revanche que la conférence était la troisième étape du processus, après la signature des accords de cessez-le-feu et l'installation des patrouilles de contrôle.

Les Douze ont finalement opté de la conférence, sans snumettre expressément sa teaue à l'interruptina des cambats (le Mande du

porte l'acceptation tacite d'un certain niveau de violence, la CEE se doutant bien que l'annonce de la conférence non seulement «n'y mettrait pas un terme» – selon les mots de M. van den Broeke – mais ris-quait même d'inciter les Serbes à conquérir un maximum de terrain avant samedi. On se demande toutefnis au ministère des affaires étrangères à La Haye dans quelle mesure les propos de M. Genscher, le chef de la diplomatie allemande, esur l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie qui se rapproche à chaque coup de canon et à chaque monvement de tunks» ne pousse pas les Croates à organiser des actions de provocation aggravant la

En décidant d'apprécier une dernière fois la situation au cours de leur réunion, vendredi 6 septembre, à Bruxelles, les Douze veulent évaluer le niveau de violence qu'ils jugeat compatible avec la teoue effective de la cooférence. Leur l'amorce rapide du dialogue aura un effet apaisant en Yougoslavie

CHRISTIAN CHARTIER

### Prête à reconnaître l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie

# L'Autriche critique la trop longue passivité des Douze

Pour le diplometle autrichienne, la crise yougoslave constitue sans doute le plus rude épreuve depuis la révolution de 1956 en Hongrie et l'Intervention de l'armée soviétique dans le pays voisin. La classe politique et la population sont directement concernées par les événements senglente qui se déroulent en Croatie : au début de l'été, l'ermée avelt été déployée la long de la frontière commune avec la Slovénie, et les écoles accueillent massivement les enfanta vougoslavea « évecuée » per leura perents travaillant en Autriche.

VIENNE

de notre correspondante

L'Ausriehe entretenait avec la fédération yougoslave, bien avant sa désintégration, des relations étroites, sur tous les plans, notam-ment avec la Slovénie : sur les quelque trois cents accords économiques signés avec la Yougoslavie, deux cents envimn concernent la Slovénie. Elle n'a jamais caché ses sympathies pour les sécessionnistes engagés sur la voie de le démocra-tie. Cannaissant bien les problèmes interethniques en Ynugoslavie, les dirigeants autrichiens ont compris, avant beaucoup d'autres, qu'il était illusnire de vnulnir maintenir

M. Alois Mock, le chef de le diplumatie autrichienne, s'est effincé d'expliquer aux chancelleries européennes les complexes pro-blèmes yougoslaves et la position de Vienne. Il s'est rendu compte que la Ynugnslavie étail terre inconnue pour la plupart de ses interlocuteurs. Sévérement critiqués en Europe pnur avnir recnnu

nuvertement le droit à l'autodéterminatina des Sinvénes et des Croates, les diplomates autrichiens nnt vite compris qu'ils pouvaient seulement agir dans les coulisses.

De leur côté, les médias autrichiens ant vivement critique l'«incompétence» des diplomates de Bruxelles. Ils leur reprachent d'avoir voulu régler le conflit you-gnslave « avec la mentalité de juristes de droit économique fixant des nurmes à respecter pur lu culture de concombres» – comme l'écrivait cyniquement l'éditorialiste du quatidien viennais Kurier. Bruxelles et la CEE se vaient accu-Bruxelles et la CEE se vnient accu-sés d'agir « sans tenir compte des réalités » et d'avoir, par leur igno-rance, laissé passer la chance de contribuer – alors qu'il était encore temps – à règler les problèmes de manière pacifique. « Si l'Antriche avait été déjà membre de la CEE, In pulitique de Bruxelles nurait changé plus tht », assurent des diplomates autrichies.

Unanime à reconnaître, sur le plan moral, le droit à l'autodéterplan moral, le droit à l'autodéter-minatinn des Sinvènes et des Croates, la classe politique reste cependant divisée quant à l'utilité, sur le plan pratique, d'une recon-naissance diplomatique isolée par l'Autriche de l'indépendance des deux Républiques sécessionnistes. Les sociaux-démocrates, et à leur tête le chancelier Franz Vranitzky, prêchent dans leur grande majorité la mndératinn. « Pas de cavalier seul, mais reconnaissance diplomaseul, mais reconnaissance diploma-tique èventuelle (de la Slovénie et de la Croatie) en accord avec d'au-tres pays européens»: telle est la ligne définie par le chancelier, qui souhaite s'aligner sur la politique de la CEE. Mains paur faire preuve de bonne conduite en tant que candidat à l'adhésion que par réalisme assure-t-on dans san réalisme, assure-t-on dans sun

L'Autriche n'a pas assez de poids pour influencer par des actinns iso-lées le cours de la politique inter-

matiques viennois. Le chancelier a eu du mal à freiner l'euphorie des principaux dirigeants du Parti conservateur (ses partenaires au sein de la coalition gouvernemen-tale) et de l'opposition qui réclamaient une reconnaissance immé-diate de la Slavénie et de la Croatie afin de faire respecter le cessez-le-feu. M. Vranitzky, le chancelier, e carrément refusé, mardi dernier, de doter son minis-tre des affaires étrangères des pleins pouvoirs que celui-ci avait exigés, et qui l'auraient autorisé à reconnaître la Slovénie et la Croatie quand bon lui semblerait, sans ennsulter au préalable le ennseil des ministres. M. Mnek avait notamment invoqué les « responsa-bilités murales » de Vienne à 'égard de Ljubljana et de Zagreb.

Une reconnaissance isolée de la Crnatie et de la Slovénie par Vienne risquerait, dit-on à la chan-cellerie, de rester inefficace. Pnur nombre de diplomates, une telle mesure contribuerait de surcroît à déchaîner les critiques de la Serbie à l'adresse de Vienne. Depuis le début de la crise, Belgrade ressort les vieux spectres de l'Histoire et accuse Vienne de relancer l'idée de la minarchie austro-hongroise et de chercher à se créer de nouveau une zone d'influence dans les Balkans. Le vice-premier ministre serbe, M. Boudimir Kosutic, est même allé jusqu'à dire que l'Autriche souhaitait annexer – après la Slovénie et la Croatie – le Kosovo et le Voïvodine, « pour rétablir les fron-uères de la monarchie des Habsbonrg »... Dans cette dispute, le gouvernement de Vienne ne vent pas verser de l'huile sur le feu ni dnnner l'impressinn de vnulnir jnuer un rôle particulier dans les Balkans. «Nous sommes des voisins, disent les diplomates, et la

praximité géngraphique explique notre engagement émotionnel.» WALTRAUD BARYLI

### GRANDE-BRETAGNE

# Quelques indices et sondages favorables à M. Major font monter la fièvre électorale

de notre correspondant

Quelques indices et deux sondages ne fant pas une élection mais suffisent à faire manter sérieusement la fièvre électurale. De Hongkong, où il achevait une tournée internationale qui a beauenup cantribué à amériarer sa pnpularité, le premier ministre s'est efforcé de calmer les ardeurs d'un monde politique et médiatid'un monde politique et médiatique prompt à tirer des conclusions hâtives quant à la date des prochaines élections générales. A en croire ces spéculations, le calendrier est d'ores et déjà fixé et le scrutin aurait lieu le 7 novembre. C'est là aller un peu vite en besogne, même s'il est vrai que l'intéressé a pris soin de garder toutes les options ouvertes.

Le premier ministre s'est borné à espérer que les Britanniques ne prennent pas ces «inévitables spé-culations au juur le juur trop sérieusement», ajoutant : « Nous avons encore du travuil à faire.
Lorsque je le jugerai utile, nous
aurons une élection générale. » Ces
faux démentis ne convainquent évidemment personne et contrievidemment personne et contri-buent, au contraire, à alimenter les rumeurs. M. Neil Kinnock, le lea-der du Parti travailliste, apparaît dix fois par juur à la télévision pour répéter qu'il souhaite que le scrutin soit organisé le plus tôt possible. Cette fièvre électorale a brusquement monté ces derniers brusquement manté ces derniers jours avec la publication de plusieurs indices et sondages favora-bies à M. Major et à son gouver-

Le dernier en date est un sondage Gallup, publié vendredi 6 septembre par le Daily Tele-graph, qui donne aux tories une avance de 4,5 points (39,5 % des intentions de vote) sur le Labour, celui-ci, avec 35 %, enregistrant une baisse de 6 points. Les libéraux-démocrates, de lenr côté, atteignent 19,5 % (+ 3 points). Cette remontée du Parti conservateur intervient au moment où plusieurs indices économiques dun-nent à penser que le bont du tunnel de la récession est peut être en vue. Mercredi, le taux d'intérêt bancaire à été, une nouvelle fois, baissé d'un demi-point (de 11 à 10,5 %), ce qui a immédiatement entraîné nne baisse égale des taux d'intérêt hypothécaire.

### La tutelle «maternelle» de M= Thatcher

Cette dernière mesure devrait alléger la charge financière d'envi-ron 3 millions de foyers britanni-ques et, selon plusieurs analystes, elle signifie que le gouvernement cherche à tester l'état d'esprit des électeurs. Elle intervient alors que le taux d'inflation se maintient à rythme très modéré (4,5 %) et au moment où la livre bénéficie d'une forte position sur les marchés des changes. Mais tout cela n'est-il pas artificiel? Les états-majors politiques, et sans aucun doute égale-ment M. Major, se souviennent de

l'expérience malbenrense de M. Harold Wilson, en juin 1970, qui, avengle par une timide reprise économique (et à la suite d'une baisse des taux d'intérêt), avait convoqué des élections anticipées, qu'il avait perdues. Le président du Parti conservateur, M. Chris Patten, ainsi que le chancelier de l'Echiquier, M. Norman Lamont, sont partisans d'attendre les effets politiques bénéfiques d'une reprise économique plus nette, et donc de renvoyer le scrutin au début de l'année prochaine. M. Major est confronté à un dilemme : la tutelle ematernelle » un peu envahissante de M Margaret Thatcher fait de lui un homme pressé de gagner des élections qui, seules, lui donneront une vraie légitimité politi-

D'un antre côté, la conjoncture politique et éconnmique de la Grande-Bretagne peut avoir beaucoup changé dans quelques mois. Le bénéfice de cette tournée, qui a porté le premier ministre britanni-que an premier rang de l'actualité internationale, risque fort de n'être qu'un fen de paille, et snrtnnt d'avoir caché, depnis denx semaines, les vrais enjeux : les res-ponsables de l'opposition travailliste, de ce point de vue, n'ont pas tort de rappeler que les électeurs se détermineront devantage en fonction des chiffres du chômage et de l'état des services de la santé et de l'éducation, que du rôle international de M. Major.

LAURENT ZECCHINI

### POLOGNE: réunion extraordinaire de la Diète

# Le gouvernement demande des pouvoirs spéciaux

bre basse du Parlement - devait entamer, vendredi aprèa-midi 6 septembre, une réunion cruciale pour l'avenir des réformes économiques lancées par Solidarité en 1989.

Après avoir surmonté l'obstacle de la motina de censure des excommunistes, la semaine dernière (le Monde daté 1 =- 2 septembre), le premier ministre, M. Jan Krzysz-tof Bielecki, demande à présent aux députés polonais d'accorder au gonvernement des ponvoirs spéciaux en matière d'économie, qui hi permettraient de faire passer la législation économique sans affronter les blucages parlementaires, notamment par voie de décrets.

La Diète, convoquée pour deux jours, devait donc entamer ven-dredi après-midi l'examen de ce projet de loi sur les pouvoirs spéciaux économiques. Si le gouvernement francbit avec succés cette

CHILI

L'ancien chef

l'affaire Letelier

de la police secrète

cherche à faire classer

Le générel chillen Menuel

Cantreras, soupçanné d'avoir commandité le meurtre d'Orlando

Leteller, miniatre dea effeires

étrangères de Salvador Allende, le 21 septembre 1976 à Washing-ton, a réclamé à la justice militaire de déclarer e incompétent » la juge civil qui inatruit l'effeire, e-t-on

appris jeudi 6 septembre à Santiago. Le général Contreras poursuit deux objectifs: Il veut que els cas Letalier» soit jugé par un tribunal militaire et il charche à carrer du temps de sorte que le

gagner du temps, de sorte que le juge Adolfo Banados, désigné par le Cour suprême, ne puisse l'incul-par avant le 21 septembre pro-

En effet, à catte date, solt

ivement classée. Jusqu'ici le

quinze ans après le crime, il y e aura prescription et l'affaire sera

juge a seulement interdit au géné-ral Contreras de quitter le pays. Celui-ci fut le chef de la police

secrète (DINA) pendent le dicta-ture du général Pinnehet (1973-1990). Orlando Leteller et se accrétaire nurd-eméricaine,

Ronnie Moffit, avaient trouvé la

mort dans l'explosion de leur voi-

ture, à Washington, en plein quar-tier des embassadas.

oouvelle épreuve, d'autres modifi-cations, beaucoup plus impor-accroître «l'efficacité du processus tantes, seront alors soumises au Parlement, vraisemblablement la semaine prochaine: il s'agit cette fois de projets d'amendemeots constitutionnels visant à renforcer le pouvoir exécutif et en particu-lier celui du président de la Répoblique, M. Lech Walesa.

### DIOCHEC institutionnels

Seloo le porte-parole du gouvernement, M. Andrzej Zarebski, ces projets d'amendement « ont pour but d'instaurer un système politique renforçant la séparation des pou-voirs au sein de l'Etat». Ils limitent en fait le rôle du Parlement dans la nomination et la démission des membres du gouvernement, pauvoir qui serait alors transféré au président, démocratiquement élu en décembre dernier

De tels changements, a estimé A TRAVERS LE MONDE

Les Etats-Unie eccuserant le DINA d'avoir organisé l'attentat et evaient demendé en valn, en 1978, l'extraditinn du général Contreras. L'affaire Letelier est réapparue en juillet dernier quand le gnuvernement du préaldent Patricio. Aylwin a demandé à la Cour suprême de rouvrir le pro-cès. – (AFP.)

### ZAIRE Bruxelles souhaite la réunion de la Conférence nationale

e Naue evane eu canfirmatian des émeutes » de Kineheee, qui cont visiblement fait des morts », a déclaré, jeudi 5 septembra, le ministre belge des affaires étrangères, M. Marc Eyskens, en indiquent que des « attaques contre les quartiers généraux des partis politiques» avaient eu lieu. Selon les autorités zatroises, les

affrontements de lundi entre manifestants et policiers ont fait deux marts, su moine quetre, selan

l est « plus que nécessaire que le Zaire e ettaque sans réserves à la réalisation de réformes démo-cratiques en réunissant rapidemant le Conférence netionale », qui doit «donner à toutes les per-ties de la population l'occasion de faire entendre leur voix», e ajouté le ministre de l'ancienne puissance coloniale. - [AFP.]

1 2.40

- 10 m

3 24 mgs (my-1 2.1)

12 mm 1 mm

No.

A total and a service of the service

And the same of th

- T. W. W. W.

The state of the s

Service of the servic

The state of the s

25 47 (\*\*\*\*)

Ils sont surtout necessaires pour permettre au gouvernement de gouverner, en dépassant ce blocage institutionnel quasi permanent que lui impose l'existence d'une Diète héritée de l'ancien régime et donc dominée par les ex-communistes et leurs alliés. Cette situation, para-tioxale pour la Pologne qui fut la pionnière du changement démocratique à l'Est, devrait oormalement prendre fio dans moins de deux mois, avec les élections législatives prévues le 27 octobre. Mais, en attendant, le gouvernement e les mains liées et parvient d'autant moins à faire vnter ses conpes budgétaires que les députés sont de plus en plus soucieux de sanver leur siège. Les projets d'amende-ments constitutinnnels prévnient que les pouvairs présidentiels accus pourront être utilisés pendant la période aliant jusqu'aux élections et pendant trois mnis après l'électinn de la nnuvelle

Conscient depuis longtemps des blocages institutionnels et de l'obs-truction des anciens communistes, M. Walcsa s'était déjà fait l'avocat M. Walcsa s'était déjà fait l'avocat de l'introductinn de punvnirs accrus; meis avait été jusqu'ici accusé de « dérive autoritariste ». Cette demière initiative est cependant menée de concert avec le premier ministre libéral, M. Bielecki. Mais personne ne se risquaît, vendredi matin à Varsovie, à prédire l'issue des deux votes au Parlement, car une majorité des deux tiers est requise pour ce type de modifications.

S. K.

### EN BREF

CHINE : prachaine visite à Pékin du ministre vietnamien des affaires étraugères. - Le ministère chinois des affaires étrangères e confirmé, jeudi 5 septembre, que le ministre vietnamien des affaires étrangères, M. Nguyen Manh Cam, était attendn le 9 septembre à Pékin, en vue de l'annonce officielle d'une normalisation des relations entre les deux pays. Pékin a toujours lié toute amélioration de ses relationa avec Hannī à nn règlement de la question cambod-gienne. - (AFP.)

□ VANUATU: le premier minis tre renversé par le Parlement. - Le premier ministre de Vanuatu a été renversé par le Parlement, vendredi 6 septembre, à la suite d'un vote de défiance. Par vingt-quatre voix contre vingt et une, les dépu-tés ont reproché au pasteur Walter Lini, au pouvoir depuis l'indépendance de l'ancien condomininm franco-britannique du Pacifique sud, d'abus de pouvoir. Il devrait être remplacé par M. Donald Kak-pokas. — (AFP.)

The state of the s

Les calculs c

MAILAGAM Grève tra

Printers on season

And Controlled Market

The state of the state of

The Same Sale

the bear the reading Both

The same of the sa

To the Company of the

The same of the same

ه كن الأصل

 $(x,y) \in \mathcal{L}_{Q_{\ell}}^{(n)}$ 

The Williams

te des pouvoirs spe

and the second

Marie Balletine # . T. & Mark 4 ... 安全的 20 3×2×2 MARKE IN A PARKET · 本本 \*\*

190 E - - 7 Carrier y me care the day from the when are to recome 新聞: 新聞: 東京は、山本 · 336 3K- 2" APPENDED THE PARTY OF THE PARTY SERVICE TO THE SERVICE

THE PERSON NAMED IN

Belle Callenger of 44 E 44 E 2 MAN STE OF OF Maria Property A STATE OF THE STA 

EN BREF

THE PART ner ce

The Killian work the stay white & personner c Maria State COMPA DE COM \*\*\*\*\* The state of the state of to the same -THE STATE OF 100 mg for 20.0

DE ASTAGRAÇÃO COS White water or THE PERSON NAMED IN -Bare Tall South The leading of the Plant Park Barrer 神 多種原葉 女 無いいく Philippin Control of

And the Control

# Le cessez-le-feu est entré en vigueur au Sahara occidental

Après plus da quinza ans de « guerre des ment des effectifs, ainsi que toute action de viosables» entre les troupes marocaines et celles du Front Polisario et de longues années de négociations, l'ONU a réussi à imposer un cessez-le-feu qui est entré en vigueur, vendredi 6 septembre, à 8 heures (heure de Paris), première étape vers un référendum d'autodétermination qui devrait avoir lieu au début de 1992.

Dans un communiqué, rendu public jeudi, s New-York, la secrétaire général des Nations unies, M. Javier Perez de Cuellar, a reppelé «l'importance cruciale que revêt le respect par les parties de leurs engagements et la cessation complata da toutas laurs opérations militairas, y sentant spécial du secrétaire général de l'ONU, a

lence ou d'intimidation».

Un premier contingent de « casques bleus » de l'ONU est arrivé, jeudi, à Lazyoune, la capitale administrative du Sahara occidental, avec à sa tête le général canadien Armand Roy, qui commande l'unité militaire de la Mission des Nations unies pour le référendum eu Sahara occidental (MINURSO). Ce détachement est composé d'une cantaine d'observateurs militaires et de personnels d'accompagnement, soit un total de 240 personnes. De son côté, avant de gagner Laavoune. M. Zia Rizvi, edjoint de M. Johannès Menz, reprécomprie les mouvements de troupes, le renforce- été recu jeudi, à Rabat, par Hassen II.

Dans un premier temps, ce groupe d'observateurs sera disséminé dans dix postes situés de part et d'eutre des quelqua deux mille kilomètres des six murs de seble construits, à grands trais par le Maroc pour tenter d'arrêter les infiltrations des maguisards du Front Polisario. Mais, contrairement au plan de paix, accepté par les deux parties puis entérine par le Conseil de sécurité, ce cessez-le-feu ne sera pas immédiatement suivi du cantonnement des forces ennemies et du retrait d'une partie des troupes marocaines

Le cessez-le-feu ne sera pas non plus suivi de la libération de tous les détenus politiques et de l'échange des prisonniers de guerre, ni du rapatriement des Sehrecuis réfugiés é l'étranger,

notamment dans le région de Tindouf en Algérie m de la distribution des cartes d'électeur. En effet, l'ONU n'e pu encore définir les critères permettant d'idantifier qui paut être considéré comma Sahraoui.

15

Le Polisario a proposé de ne retenir que les liens de parenté directe tandis que le Maroc propose des critères beaucoup plus larges qui prennent notamment en compte les déplacements de population du temps des guerres colonieles et d'indépendance. M. Perez de Cuellar e indiqué, merdi, que les autres étapes du plan de paix ne commenceraient pas avant que cette question des critères d'identification n'ait été réglée. - (AFP.

# Les calculs d'Hassan II

par Jacques de Barrin

E drapeau bleu de l'ONU flotte à Laeyoune : lea premiers éléments de le Mission des Nations unles pour l'organisation d'un référendum au Sehare occi-dental (MINURSO) sont à pled d'œuvre pour surveiller le respect du cessez-le-feu, effectif depuis vendredi matin 6 septembre. Est-ce à dire, comme vient de l'effirmer M. Bechir Mustaghe Seysd, le « numéro deux » du Front Polisario, que cette mise en place de forces de la paix «ne laisse plus aucune chance à la guerre » ?

Qu'au jour et à l'heure dite, le csssez-le-feu ait pu entrer en vigueur, melgré les ultimes menœuvres diplomatico-militaires des uns et des autres, est, il est vrai, à porter eu crédit du secrétaire général de l'ONU dont l'entourage se plaît à vanter la téns-cité et l'habileté. A New-York, on s'eccroche à l'idée que les e difficultés» en cours seront surmontées, que le retard pris dans la préparation du référendum d'eurodétermination sera rattrapé et qu'en définitive les Sehreouis auront le dernier mot, comme právu, à la fin du mois de Janvier prochain.

### Un pled dans l'engrenage

Malgré tout, M. Perez de Cueller e jugé prudent de ne pes déployer complètement le dispositif de l'ONU et de ne pas instellar sur plece M. Johennès Manz, son envoyé spécial, eussi de malentendus mejeurs, voire de récriminations pressantes ne seront pes en bonne voie de reglement. Le gel des ectivités militaires n'e donc pae déclenché le compte à rebours qui doit eboutir eu référendum. Comme viant de la souligner un diplo-mate, «le vendredi 6 septembre est le début d'un cessez-le-fau sans jour Js.

Dens un diacours, fin eoût, Hassan II qui, quelques semaines plus tôt, evait lancé ses troupes à l'assaut de positions tenues par le Front Polisano à l'intérieur du Sahara occidentel, aveit jugé rebsurde » l'idée d'entamer l'epplication du plan de paix le 6 sep-tembre. Tout en houspillant les Natione uniee, le souverain chérifien a'est, cependent, gerdé de pousser trop join aa mauvaise humeur. Il e ainsi voulu se montrer beau joueur, aux yeux de la communeuté internationale, en acceptant, par le biais du cessezle-feu, de mettre un pled dens l'engrenage de l'ONU.

Pourra-t-il se dégager si bon lui semble, s'il craint que le référendum dont il aveit accepté la principe, il y e dix ens, présente des risques, elors qu'à ses yeux le Maroc est « à la veille de la récupération du Sahara, de manière définitive » ? En tout cas, Hassan Il pareît s'employer à reporter cette échéance électorale, par de multiples menœuvres diletoires. Pour le moment, la plus efficace consiste à gonfier, Jutent que faire se peut, les listes des Sah-raouls appelés à se rendre aux urnea et, pertant, à mettre en evant des critères d'identification très vagues.

Toutes tendences confondues. les pertle politiques maroceins ca qu'Hassan II pensa probablement tout bea, à sevoir qu'eu fond, ele référendum n'e plus de raison d'être ». Ministre d'Etet, M. Ahmed Alaoui, qui e l'oreilla du Palais, eppelan récemmant ses compatriotes, dans les colonnae du quotidien progouvernemental, Le Metin du Sahara, à « réagir comme un seul homme evec un seul objectif : le Sahara est marocain. Les eutres problèmes, économiques, socieux ou culturels, pauvent attendre...»



Situé sur la côte atlentique, bordé à l'est par l'Algérie et au sud par la Mauritanie, le Sahara occidental est un paye quesi désertique de 260 000 kilomètres carrés. Sa population est estimãe à 180 000 personnes selon le Meroc, 250 000 selon le Front Polisario. Le Maroc a édifié sur ce territoire - qu'il coneidère comme faisant, historiquement partie du royaume - six « murs » de défense pour protéger la partie « utile », notamment les impor-tents gisements de phosphates.

# Seize années de conflit

1973 - mai: Creation du Front Polisario qui réclame l'iodépendance du Sahara occidental, une colonie espa-1975

- octobre: La Cour internationale de Justice de La Haye reconnaît l'existence de liens, pendant la colonisa-tion, entre le Sahara occidental, le Maroc et la Mauritanie, mais, les jugeant insuffisants, se prononce pour l'autodétermination de la population de ce territoire.

 novembre: le roi Hassan II orga-oise la « Marche » vene au cours de laquelle 350 000 Marocains, drapeau national et Coran à la main, franchissent la frontière du Sahara espagnol. Signature des accords de Madrid, aux termes desquels l'Espagne cède le nord et le centre du Sahara occidental au Maroc, et le sud à la Maurita-

- décembre : le Front Polisario entame une longue guerre d'indépen-

février : après le départ des derniers militaires espagnols, le Front Polisario proclame une « République arabe sahraouie democratique » (RASD). L'Algérie reconnait la RASD, ce qui entraine la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat.

- 2001: La Mauritanie signe un accord de paix avec le Front Poli-

- soit: Le Maroc annexe la partie mauritanienne de l'ancien Sahara

icovier : Le Maroc commence à édifier le premier des six amurs» de sable destinés à protéger la zone qu'il contrôle des attaques du Polisario. - juin : Lors du sommet de l'Or-ganisation de l'unité africaine (OUA) à Nairobi, Hassan II accepte le principe d'un référendum aux termes duquel les Sahraouis auraient à choi-sir entre l'indépendance et l'intégra-

- octobre: Le secrétaire géoéral du Front Polisario, M. Mohamed Abdelaziz, devient le premier président de la RASD. 1981

tion au Maroc.

oovembre : Le Maroc se retire de l'OUA, celle-ci ayant reconnu la un projet de constitution « démocra-

décembre : L'assemblée générale de deux ans, des combats reprennent au l'ONU réaffirme la nécessité de négo-ciations directes entre le Maroc et le – 6 septembre Front Polisario.

- printemps: Les pourparlers indirects entre le Maroc et le Front Poli-sario, entamés sous l'égide de l'ONU ei de l'OUA, se soldent par un échec-1988

mai : Le Maroc el l'Algérie rétablissent leurs relations diplomatiques. - août : Le secrétaire général de l'ONU remet ses propositions de paix, qui prevoient noiamment la proclamation d'un cessez-le-feu et l'organisation d'un référendum d'au-todétermination. Le Maroc et le Front Polisario acceptent le plan de paix de l'ONU.

- novembre : le Front Polisario décrète un cessez-le-teu unilateral.

- janvier: Hassan II recoit pour la première fois, à Marrakech, plusieurs responsables du Front Polisario, - mars : Hassan II annonce la ratification par le Marce d'un accord frontalier conclu avec l'Algéric, et par lequel if renonce à ses pretentions territoriales sur certaines zones algériennes où sont basés des combattants sahraouis.

Juin : Le Conseil de ségunté de l'ONU approuve les grandes lignes du plan du secrétaire général sur l'organisation d'un référendum, sous le contrôle de l'ONU.

- juillet : Le Marce et le Front Polisario ont de nouveaux entretiens séparés avec les représentants de ronu à Genève.

1991 - mai : Hassan II rencontre, a Oran, le président Chadli Benojedid, II entreprend une visite dese provinces saharrennes ». - juin : Le secrétaire général de

l'ONU fixe au 6 septembre la date du cessez-le-feu. Le huitième congrès du Front Polisario définit l'organisation du futur Etas sabraoui et adopte uque et pluraliste». - août : après une trève de plus de

- 6 septembre : le cessez-le-feu entre en vigueur.

# OCEAN INDIEN

MADAGASCAR: la contestation du régime

# Grève tranquille à Toamasina

Au lendemain de l'échec du premier ministre, M. Guy Razanamasy, qui avait donné aux fonctionnaires jusqu'au 4 septembre pour reprendre le travail, le pasteur Richard Andriamanjato, porte-parole du Comité des forcas vives qui rassamble l'opposition, a décleré, jeudi 5 saptambra, qua «caux d'an face doivant admettre leur défaite et démis-

### TOAMASINA

de notre envoyée spéciale

sina (Tamatave) ont une allure de soupe tiècle. Malgré la virulence des Les quelque 5 000 manifestants, font mine de veiller au grain.

«Ni bouillon ni bouillie», dit un proverbe malgache. Ce mercredi 4 septembre, les rues de Toamaslogans lancée à l'adresea du régime par les orateurs du Cornité des forces vives, la foule e'esclaffe et applaudit mais ne e'énerve pas. massés des 9 heures sur la place de la Gare, rebaptisée place de la Démocratie, n'en bougeront pas. Sous leur chepeau de paille, ils gardent leur sang-froid. Au coin de l'avenue, quelques militaires débonneires, armés de simples gourdins, Les commerçants, appelée à baisser leur rideau de fer en ce jour

vent va tourner , explique une malgaches. habitanta, «Dans le doute, mieux vaut se mettre bien avec tout le monde... » A la poste, où moins d'un quart du personnel est venu faire acta de présence, les grévistes ont coupé le téléphone. «C'est comme arracher les racines e'éteignent, on ne peut même plus appeler Tanenarive I », dit l'un d'eux. On fera néenmoins une exception pour la presse étrangère. Les Malgaches sont accommo-

Chez nous, le plus court chemin pour aller d'un point à un autre, ce n'est jameis la ligne droite, c'est la courbe : on biaises, comments un evocat proche des milieux d'affaires. Dans la plupert des entreprises privées, patrons et employés ont trouvé un modus vivendi : la personnel travaille de 7 à 9 heures laisse la metinée pour faire grève... sacs de riz, ni les brèdes (sorte d'épinard local), ni même les fleurs et les fraises. Le gros des mar-chandises vient de « Tana » et de la

ral-Billard, qu'on appelle «la rue des hausse de cartains prix. Le kilo de indiens», les magaains et les porc est einai pessé de échoppes ont porte close. «Per- 3 200 francs melgaches (environ échoppes ont porte close. « Per- 3 200 francs melgaches (environ sonne ne sait encore comment le 10 francs français) à 3 400 francs

fièrement »

La Solima, société d'Etat qui détient le monopole de l'achat et de la distribution du cadourant, ne d'un arbre : toutes les branches cache plus ses inquiétudes : «Nous avons de l'argent pour acheter du pétrole seulement jusqu'à la fin novembre », affirme l'un de ses cadres. Passé cette date, Madagascar pourrait connaître une pénurie généraliséa. L'interruption du trefic ferrovieire entre Toamasine et Tananerive, il y a una semaine, pénalise délà lourdement l'économie. Désormais, les camions at les caboteurs restent la seule planche de salut pour epprovisionner le

Les hôtels de la côte orientale font, eux aussi, grise mine. Les et une partie de l'après-midi, ce qui touristes étrangers at les habitants aisás de «Tana» qui avaient l'habi-Rien ne manque sur les étals en tude de venir paresser à l'ombre bois : ni la viande de zébu, ni les de palmiers de Toamasine se comptent, cette seison, sur les doigts de la main : « D'ordinaire, c'est en juin, juillet et août que l'on fait le gros des recettes de l'année. région des Hautes Terres. Les difficultés auxquelles sont confrontés 95 %. Cette année, on ne tourne de agrève générale», ont prudem- les transporteurs pour trouver de même pas à 15 %/3, se lamente

une hôtelière du centre-ville. Même inquiétude parmi les chefs d'entreprise locaux. Bien que l'activité du port ne soit pas fortement parturbée, las difficultés rencontrées pour accompfir les formalités administratives - grève des fonctionneiras oblige - empêchent nombre de firmes de retirer à temos les marchandises et matériels importés par bateau.

Les nuages qui s'emoncellent ainsi de semaine en semaine dans le ciel malgache ne paraissent pas troubler le gros des troupes de l'opposition. «Je ne mange que deux fois par jour. Du manioc, parfois des patates, at parfois rien du toutiv, explique un jeune chômeur. le chamise an lambaaux. Depuis qu'il a quitté l'université, c'est en vain qu'il cherche un travail stable, et il avoue : «Je fais du pousse-pousse ou bien je vais au port faire le docker pour 250 francs melgeches de l'heure » (moins de 1 ranc français).

Quent aux fonctionnaires, leur choix est fait : «La grève continuera jusqu'à ce que Ratsiraka s'en aille », ture I'un d'eux. «Mieux vaut perdre son travail que le droit de s'exprimer et de vivre fièrement », acquescent ses collègues. Tamatave, sumommée cla ville du présidenta (M. Ratsiraka est originaire de la région), n'est pas près, sem-ble-t-il, de rentrer dans le rang.

CATHERINE SIMON

# PROCHE-ORIENT

Alors que Washington accentue ses pressions sur Israël

### M. Baker va effectuer une nouvelle tournée pour préparer une conférence de paix

condamné, jeudi 5 septembre, tout acte de terrorisme, en réponse à une interview du premier ministre israé-lien, M. Itzhak Shamir, dans laquelle il dénonçait les attentats palestiniens mais justifiait ceux commis par le groupe Stern, dont il faisait partie, avaot l'indépendance d'Israel.

«Quels qu'en soient les justifications on les objectifs, nous condamnons le terrorisme », a déclaré le pone-parole du dépanement d'Etat, M. Richard

Cette mise au point intervient au moment où les Etats-Unis accentuent leur pression sur Israel, en ulifisant notamment l'argument finan-cier, afin de tenter d'assurer le succès de la conférence de paix sur le Proche-Orient. Israël a vivement répliqué jeudi aux déclarations du secrétaire d'Etat américain, M. James Baker, qui avait annonce la veille qu'il comptait obtenir du Congrès uo délai avant de se pro-noncer sur la demande israélienne d'une garantie pour des emprunts aux banques américaioes. «Il serair inconcevable que les Etats-Unis, qui ont déployé tant d'efforts pour l'immigration des juifs soviétiques, n'ai-dent pas à leur intégration », a affirmé le vice- conditions de son asile politique. Le ministre israélien des affaires étran- convernement avait protesté après la gères, M. Binyamin Netanyahou.

M. Baker, qui s'apprête à entamer

Le département d'Etat a souligné que l'administration améri-ondamné, jeudi 5 septembre, tout caine voulait a cudier ces questions de façon à ne par mettre en danger» le processus qui doit conduire à la reunion d'une conférence de paix. Selon le ministre syrien des affaires étrangères, M. Farouk El Charch, cette conférence pourrait être retardée en raison de «l'intransigeance d'Israël» et, dans une moindre mesure, à cause des demiers évênements en Union soviétique.

> Pour le moment, Israël n'a nullement l'intention d'assouplir sa posi-tion, et M. Shamir, réposoant apparemment à une demande ou chef de la diplomatie italienne. M. Gianni De Michelis. a affirme qu'il était hors de question que son pays a décide de geler la colonisation des territoires occupés », - (AFP.)

D LIBAN : l'ambassadeur de France dooce des assuraoces au sujet du general Aoun. - M. Daniel Husson. ambassadeur de France au Liban, a allirmé jeudi 5 septembre, à l'issue d'un entretien avec le ministre libanais des affaires étrangères, M. Farès Boueiz, que son gouvernement prendra atomes les mesures nécessaires a pour que le général Michel Aoun. réfugié en France, n'enfreigne pas les publication d'un «message» du général à ses compatrioles, «Les relations sa septième tournée au Proche-Orient depuis la fin de la guerre du et nous souhaitons absolument. hanco-khancises now tiennent à caur. Golfe - il est attendu en Israël le , comme le convernement libanais, 16 septembre et se rendra ensuite en qu'un tel accident ne se reneuvelle Egypte, en Jordanie et en Syrie. - a : par , a indique M. Husson. - (AFP)



# Les contestataires communistes ont marqué

Il n'y e eu qua quetorze contestataires à la fin des débets du comité central du PCF, jeudi matin 5 aaptembre, pour rejeter le rapport présenté au nom de la direction du parti, par M. André Lajoinie et réfutant en bloc toutes les critiques suscitées depuis le 19 août par las embiguîtés des priaes de position de M. Merchais et de son état-major sur le coup d'Etat manqué de Moscou. MM. Peul Boccara, Jean-Michel Catala, Roland Favaro, Charlea Fitermen, Guy Hermier, M. Thérèse Hirszberg, MM. Philippe Herzog, Jean-Christophe Le Duigou, Roger Martelli, Bernerd Marx, Jack Relite, Lucien Séve et Marcel Trigon ont voté contre, tandis que M. Anicet Le Pors refusait de perticiper eu scrutin. Les cent vingt-huit eutres membres du « parlement » du perti ont vote pour. Il y avait deux absents.

Fort de ce soutien, M. Merchais e invité les dirigeents du PS à cesser « les appels eu débeuchage des élus et des électeurs communistes » en assurant que ces tentetives « n'auront aucun effet ». En revanche, M. Charles Fiterman, chef de file des contestataires estime, malgre le victoire formelle et attendue de le direction, que cette réunion du comité central a permis d'exprimer « l'ébranlement profond » du Parti communiste, « Ça va bouillonner! », nous a-t-il déclaré vendredi 6 septembre.

mart et l'enterrement du commu-nisme produisent sur le secrétaire général du Parti communiste francars un effet plutôt roboratif.
M. Georges Marchais esi apparu
presque guilleret, jeudi après-midi
5 septembre, au terme de la réunian du comité central, canvoqué en seance extraordinaire sous la pression de ses contestataires pou ébattre des conséquences de l'effondrement du communisme chez les «grands frères» d'Union sovié-

Nullement ému par les dernières révélations sur son séjour en Alle-magne pendant l'Occupation – en tout cas n'en laissant rien paraître - il a même abondé dans le sens des caricatures qui tendent à considérer, ces jours-ci, que s'il ne restait bientôt qu'un seul commu-niste, il serait volontiers celui-là. Camme un journaliste lui indi-quait que M. Fidel Castro venait de se vanter d'être désormais « le dernier communiste du monde », i a retorqué en souriant : « Si Fide Castro a dit ça, c'est pas bien. Je lui enverrai un télègramme pour lui dire: attention, il ne faut pas mentir, il y en a au moins deux...»

M. Marchais s'est même offert le luxe de prendre ouvertement pour des imbéciles MM, Charles Frierman, Philippe Herzog, Anicet Le Pors, Jack Raliie et les autres frondeurs minoritaires du camité central, tout en portant à soo pro-pre credit que son parti en a "définitivement terminé avec l'una-nimité de foçade". A ses yeux, en effet, toutes les questions soulevées par ceux qui s'interrogent sur l'avenir du PCF à la suite des événements d'Union soviétique sont sans fondement, car ce ne sont que « des questions montées en épingle » par des gens de « mau-

Qu'on se le dise : le PCF o'a jamais été une succursale du

Les proclamations annonçant la proclamations annonçant la proclamation du communisme produisent sur le secrétaire du communistes français. Dès le communistes français. 19 août. \* taut le mande a compris 19 aout, « taut te mande a compris que notre parti condamnait le coup d'Etat, tout simplement, a affirmé sans rire M. Marchais, parce que telle était notre prise de position et que personne ne pouvait se tromper sur son sens.».

### « Un record » d'adhésions

devant le comité central, M. Fiterman avait pourtaot révélé que ce

bre du bureau politiqua du PCF.

chef da file des contestataires.

- estime qua la conclusion da

la réunian du comité central de

son parti - treize voix contre le

rapport da M. Lajoinia et un

refus da vote - na peut pas

être interprétée comma una vic-

toire pour M. Georges Marchais

at la direction. Il s'agit « en réa-

lité d'un ébranismant profond», nous-a-t-il déclaré, vendredi 6

Bien que la direction du PCF

alt refusé l'idéa d'una vaate

consultation des communistes,

M. Charles Fiterman maintient

l'appel sux militants qu'il avait

lancé le jeudi 29 août : «Ran-

contrez-vous, discutez, décidez,

prenaz la parola, prenez la

pluma, randez public, faitas

sevoir i » (la Monde du

30 eoût). Il apparaît donc que cette « consultetion » aura lieu,

saptembre.

19 août, le bureau politique pré-side par M. Marchais s'était rallié à l'avis de ceux de ses membres qui estimaient, à l'annonce du coup de force, que le PCF devait renvoyer dos à dos les putschistes et leurs victimes.

Placée sur la défensive, la direction du PCF a donc opté pour la fuite en avant... dans une impasse. Elle n'a fait aucune concession ni aux «refoodateurs» emmenés par M. Fitermeo, qui chercheot eo vain depuis trois ans à «déboulon-ner» M. Marchais pour essayer de restaurer l'image du «commu-nisme à la française», ni aux éco-nomistes du perti cooduits par

autre, malgré l'apposition de la

direction. « Ca va bouillonner l.»,

L'ancien ministre communiste

n'entend pas quitter le bureau

politiqua da son parti : « Ja

suis, dit-il, copropriétaire du patrimoina. » Mais plutôt que de

compter sur le jau des estruc-

tures» partisanes, il s'efforcera,

ajouta-t-il, da falra bougar la

gaucha par la forca da la

fermer dans des réponses de structures, affirma-t-il. Ca sont

d'abord las idées qui comptent,

Il faut laisser les gens libres

d'eux-mêmas. C'est comma

cela que l'on bousculera le pay-

M. Fiterman a aussi l'inten-

tion da prendra da nombreux

contacts internationaux, notam-

ment an Union soviétique,

éflexion. « il ne faut pas a en-

affirme M. Fiterman.

M. Herzog, qui lui reprochent son indigence programmatique et soo « obstination illusoire » à vouloir engoncer le parti dans uo rôle social sommairement revendicatif.

A M. Fiterman et aux autres a refondateurs » qui soutiennent que le PCF est menacé « d'asthènie aggravée ». M. Marchais répond aujourd'bui que ce diagnostic pessimiste est absurde, puisque noo seulement les événements d'Union soviétique ne font pas dépérir le parti mais le fortifient si l'on eo juge par les *e neuf cents odhé-*sions » enregistrées ao cours de la dernière semaine du mois d'août, « Un record!», a dit M. Lajoinie.

En conséquence, « il n'y a pas nécessités de perdre du temps avec la convocation d'un congrès extraordinaire. La fête de l'Humanité, la semaine prochaine, suffira à relancer le dialogue avec les ooo-communistes et si, ensuite, le comité central doit être de nouveau convoqué, ce sera pour fixer les détails de la campagne prévue depuis décembre par le 27 congrès, une campagne qui se traduira par l'organisation de esix cents à sept cents débats » à travers le pays. M. Marchais n'a pas répondu à la proposition formulée jeudi matin par M. Fiterman qui juge opportum, pour sa part, d'or-ganiser sur tous les problèmes posés per la situation présente « une réelle et minutieuse consulta-tion de tous les communistes, y

compris ceux qui n'assistent pas ou plus aux réunions», Le secrétaire général do PCF, en revanche, a répondu par la néga-tive à la proposition de M. Herzog qui avait jugé indispensable d'or-ganiser trois campagnes à l'inté-rieur du parti : une e campagne sur l'intervention dans la gestion » pour savoir, par exemple, si les communistes souhaitent on non être partie prenante dans la ges-

tion des usines eo matière d'em-plois; nne «campagne sur l'auto-gestion » paur rivaliser, par exemple, avec ceux des socialistes qui parlent encore de changer la société; une « campagne sur l'Europe » pour débattre, par exemple, des moyens d'aider les pays de l'Est et du Sud. M. Marchais a expliqué que l'on ne pouvait pas limiter les débats internes à ces trois sujets. La résolution soumise par M. Herzog à l'avis du comité central n'a recueilli que quatorze

Le secrétaire général du PCF o'a pas été moins condescendant avec les dirigeants dn PS. Il a notamment invité M. Pierre Mauroy à cesser de faire les doux yeux aux «refoodateurs » et d'essayer de munistes dont la plupart parais-sent condamoés d'avaoce à la défaite aux prochaines echéances électorales s'ils s'alignent sur leur

## Arrière-pensées limpides

A première vue, le comporte-ment de la direction du PCF peut apparaître aberrant. Même si la compositioo et le mode de fonc-tionnement du bureau politique et dn comité central du parti met-taient M. Marchais à l'abri de tout reoversement, le bilan de cette oouvelle épreuve o'co est pas moins négatif pour toute l'équipe dirigeante qui donne aujourd'hui l'image d'un étrange bloc de plomb fossilisé dans un univers commuoiste balayé par tous les vents venus de l'Est.

Même si, à court terme, rien n'empêche M. Marchais et ses fidéles de vivoter politiquement tant que subsistent les sources de finaocement alimentées par les réservoirs des collectivités locales contrôlées par le parti, cet enfer-

La fin de la réunion du comité central du PCF

# M. Marchais: «Tout le monde a compris que notre parti condamnait le coup d'Etat »

comité central du PCF, réuni depuis le mardi 3 septembre, M. Georges Marchais, secrétaire général, a repondu, jeudi 5 septembre, aux critiques sur l'auttude de la direction de son parti lors de l'annonce du coup d'Etat contre M. Gorbatchev, en disant notamment : « Les évènements d'Union sovietique nous confrontent à des questions fonda-uentales, mais, paradoxalement, je ne pense pas que ces questions soient perdu du même coup toute raison

» Lo seconde : il n'ourait réogi qu'avec tièdeur le 19 août, et se serait ainsi définitivement discrédité ce qui participe de l'esprit critique de (...). Les événements d'Unian soviétique nous confrontent à des problèmes cruciaux, mais nullement à celui de notre éventuelle disparitian (...).

En conclusion des débats du Comme je l'ai indique dans le livre omité central du PCF, réuni depuis que J'al écrit il y o maintenant un an et demi, communistes français, nous sommes d'abord des Français communistes. Rien n'est plus éloigne de notre démarche que l'idée d'un modèle de société socialiste que les peuples n'auralent plus qu'à copier (...). Il faut se rappeler combien l'affirmation par notre parti de sa votale indépendance de pensée et d'action, sa recherche d'un projet inédit de socialisme, se sont heuriées, dans les années 70, à l'opposition des dirigeants soviétiques (...). Les camarades qui étaient membres du comité central à cette époque ont sans doute en mémoire la longue lettre de reproches et de menaces à peine voi-lées que nous avait adressé à ce sujet le Parti cammuniste soviétique en

démontrer que la phrase «Nous esti-mons que les conditions d'éviction de Mikhaîl Gorbatche» sont inaccepta-bles » Ourait signifié en fait ; «Nous sommes bien contents de ce qui sommes bien contents de ce qu' arrive. » Je ne vois pas bien ce qu' y a à répondre à cela, car on entre la dans le domaine de la mauvaise foi sereinement assumée, où tout ce que nous dirons sera automotiquement retenu contre nous. Comme André Lajoinie l'a rappelé, le 19 août tout le monde a compris que notre parti condamnait le coup d'Etat, tout sim-plement parce que telle était notre prise de position, et que personne ne pouvait se tromper sur son sens.»

## «Les recettes du capitalisme

le plus sauvage» Evoquant la situation en Union soviétique, M. Marchais a notamment estimé: « Aujourd'hui, à la fameuse « Maison Blanche » de Moscou, dans nombre de Républiques soviétiques et de pays de l'Est euro-péen, ce sont les recettes du capita-lisme le plus sauvage qu'on réclame à cor et à cri, les valeurs les plus bscurantistes et souvent les plus xénophobes qu'on porte aux nues, les politiciens de la droite la plus arro-gante, si ce n'est, ici ou là, carrément fasciste, qui montent en puissance (...). On nous dit qu'il serait faux de soir dans ce qui se passe un progrès des forces et des idées de droite, alors qu'il s'agit d'un progrès de l'aspira-tion à la liberté. Mais c'est l'un et tion à la tiberie. Mais c'est tun et l'autre! Cette contradiction est dans la réalité. On n'insistera famais assez sur le mal qu'auront fait le stalinisme et le brejnévisme à la cause révolutionnaire et sur le rôle de fossoyeur de cette cause que les auteurs du coup d'Etat auront joué en Union soniétique.

A propos des relations entre son parti et le PS, le secrétaire général du PCF a natamment affirmé: «C'est à l'idée même du socialisme, à la passibilité et à la légitimité d'une telle transformation sociale que les évênements d'Unian saviétique portent un coup. Les communistes sont, blen sûr, les plus directement visés, mais cette réalité ne peut pas être sans conséquences sur l'ensemble des forces de gauche. Il semble qu'au parti socialiste on ne l'ait pas immédiatement compris. Dans un premier parti socialiste on ne rait pas trime-diatement compris. Dans un premier temps, on a cedé aux vieux réflexes. Mais arrètons-là. Il faut que les diri-geants socialistes se rendent compte, et la réalité les y aidera, que ce n'est

pas par la petite polémique quoti-dienne et les appels au débauchage des étus et des électeurs communistes — qui n'ont d'ailleurs aucun effet — qu'ils feront face aux conséquences pour la gauche, et donc pour leur parti, des événements d'Union soviéti-que »

M. Fiterman, pour sa part, a pro-testé contre les déclarations faites la veille à son sujet par le directeur de l'Humanité (le Monde du 6 septem-bre). L'ancien ministre des transports a notamment déclaré: «La descrip-tion par faite Parant Leson de montion qu'a faite Roland Leroy de mon attitude lors de la réunion du bureau politique du 19 août est inexacte, biaisée, malveillonte (...). Cela dit, puisque Roland s'est aventure sur le terrain des confidences, suggérant que je suis en définitive un homme de mauvaise volonté, il me contraint à rappeter qu'à l'ouverture de cette réu-nion du bureau politique il a été fait état d'un message d'un camarade qui ne pouvoit être prèsent, mais qui tenait à faire connaître sa position : selon lui, il ne fallait ni condamner

"Plusieurs camarades ont mani-jesté leur accord avec cette position et expliqué qu'il ne fallait soutenir ni les uns ni les autres. C'est la position qui a été retenue et dont la déclara-tion constitue un reflet, modifié toute-fois quelque peu par certaines inter-ventions. Les mats ne sont pas innacents. Et les actes, ou plutôt l'émergence d'actes non plus le l'émergence d'actes, ou plus le l'émergence d'actes, non plus. Je veux dire à Roland que je regrette qu'il se soit laissé aller à un procédé qui n'est plus de saison, et cela peut finir par me poser un problème de participer aux réunions d'un organisme où la réalité de mes propos ne peut dans certains cas traver d'aupeut, dans certains cas, trouver d'au-tre consirmation que celle de ma bonne soi. »

### M. Fiterman : «Ne nous racontons pas d'histoires»

Evoquant d'une façon générale les débats internes, M. Fiterman a ajouté: «C'est vrai que la vie a conduit à ce que la diversité des points de vue et un certain pluralisme des opinions et des positions saient acceptes et même reconnus comme compatibles avec les règles de fonctionnement du parti. Mais il s'agit encore d'une reconnaissance de fait mai supportée, nan intégrée, vécue le plus souvent comme un han-dicap ou un privilège abusif phabi que comme un enrichissement possi-ble. On écoute, et c'est déjà quelque

chose, mais on n'entend pas. » M. Fiterman a poursuivi : « Phus au fond, j'ai entendu contester mes droits à défendre avec d'autres des idées, des propositions, parce qu'elles ne seraient partagées que par quel-ques centaines, voire quelques milliers de membres du parti. Je le dis avec le maximum d'esprit de responsabilité: c'esi une affirmation dange-reuse. Elle est dangereuse d'abord parce qu'elle n'o pas de fondements objectifs. J'entends bien qu'on fuit, à cet égad, référence au vingt-septième congrès. Mais je ne surprendral per-sonne en rappelont précisément qu'une des raisons qui m'ont fait proqu'une des raisons qui mont juit pro-poser une réforme profonde des sta-tuts, c'est que les règles actuelles de fonctionnement du parti, et notam-ment de préparation des congrès, ne permettent pas aux adhérents de faire entendre et prévaloir leurs points de vive de fecer-sotirfaires en de fecerde vue de façon satisfaisante.»

A propos des événements d'Union soviétique et de leurs conséquences, l'ancien ministre a souligné : « Ne nous racordons pas d'histoires : les communistes et leurs amis vivent tout cela douloureusement, et c'est normal. Un monde, notre monde, s'écroule. Et dire que nous n'avons rien à voir avec cela ne peut pas être une réponse convaincante. Il ne faut pas s'y tromper, l'absence de réponse satisfaisante à l'attente des commu-nistes et de leurs amis est grave. Le parti me porall toujours moins menacé d'une rupture d'anévrisme que d'asthènie aggravée, de dépérsse-ment par pertes successives et lourdes de substance. J'en souffre parce que je revendique ce patriomoine au même titre que chaque communiste.»

même titre que chaque communiste. »

Enfin, évoquant les prises de position émanant du PS, M. Fiterman a indiqué: « Dans ce contexte, nombre de dirigeants du Parti socialiste affirment que celui-ci aurait désormais vocation à être le pôle unique de la gauche. Je pense que, en raison de ce qu'il est et de ce qu'il fait, il n'en a ni la capacité, ni la possibilité. Il ne le mérite pas. La fusion de toute la gauche en un seul parti n'est pas à l'ordre du jour. Ce que je crois à l'ordre du jour, c'est l'élaboration, la reconstruction de base, des grands objectifs politiques autour desquels paurra sa réaliser, demain, une entente démocratique nouvelle des forces du travail et de la création (...). Pour ma part, je ne cherche pas à diviser, mais à rassembler, à construire, »

### M. Megret (FN) veut « décommuniser la France»

M. Bruso Mégret, délégué géné-ral du Front national, a proposé, jeodi 5 septembre, un plao en quatorze points pour « décommuni-ser la France». M. Mégret se pro-pose notamment de « révéler l'imposture de l'équation Résistance égale communisme», de « dénoncer la supercherie du PC défenseur de la classe ouvrière », d'e enquêter sur les liens unissant par le passé le PC. la CGT et l'URSS », et d'e exiger du PS qu'il dénonce ses accords avec le PC».

Sur le plan pratique, M. Mégret souhaite également «procéder à la décommunisation de la toponymie », eutremeot dit débaptiser certaioes rues et certains établisse-ments publics. De même, il entend et a dénoncer les manuels scolaires » et a dénoncer les vedettes et les sociétés [qui participent à] la fête de l'Humanité ».

Enfio, M. Megret propose de « reconnaître l'indépendance de la Slovenie et de la Croatie », face au régime communiste serbe, d' « iso-ler les derniers régimes cammunistes», et d'ouvrir «un procès de Nuremberg du communisme».

ci Le maire de Toulon veut débap-tiser le quai Stalingrad. - M. Fran-cois Trucy, sénateur (rép. et ind.) et maire de Toulon, veut débapti-ser le quai Stalingrad (quai princi-pai du port de Toulon), dont il juge l' « appellation périmée ». Il proposera à son conseil municipal de le nommer désognais e quei de de le nommer désormais « quai de lo Libération ». Au lendemain de la gnerre, la muoicipalité, alors communiste, avait ainsi baptisé le quai qui depuis 1863 portait le nom de la ville de Cronstadt. Pour la fédération du PCF du Var, «Stalingrad appartient à l'histoire un iverselle. Il ne faut pas faire d'amalgame entre la ville et Sta-

N. W. L. Company

F. True

□ M. Gaston Viens : «Ne m'appelez plus communiste.» - Dans un éditorial publié dans le bulletin municipal d'Orly, M. Gaston Viens coupe le dernier lien qu'il avait encare avec le PCF qui l'avait exclu en 1989. « Exclu du parti parce que j'étais signataire d'un appel à le reconstruire de l'intérieur, j'avais conservé le titre de «communiste recanstructeur», écrit-il. Aujourd'hui, je reste reconstructeur d'une nouvelle force politique progressiste unitaire et de gauche mais ne m'appelez plus

SPRT L'ORIENT

L'APRÈS GUERRE Contre la guerre des cultures

ضدحربالثقافات

Juin 1971, numéro spécial 95.00 FF 212, rue Saint-Martin, 75003 PARIS - Tél. : 48040833

ESSOLI

En librairie et dans les Observatoires Economiques Régionaux de l'INSEE

la référence au bout des pages... ANNUAIRE . Des séries longues qui retrocent 40 ons de vie RETROSPECTIF économique et sociole. DE LA FRANCE

1948-1988 670 pages - Prix 550 F

هكذا من الأص

1 753874

The Heate area

Marie Marie

South Cabita  THE STATE OF THE STATE OF

Mate's Baco was some

Andrew - o'ze han

THE STREET CAPT & HIS AND

MARK STANDS NO 12

18 T. 9 A 7 2 T 17"

THE PARTY OF THE P

1.54.

James Barrell

M. Megret I

37.

The secretary death of a

THE PARTY TO SELECTION OF THE PARTY TO SELEC

A PROPERTY OF THE PARTY OF THE

AND WAS THE PARTY OF THE PARTY

Bertha to the See you

the American

the state of the s

Maria Propries Marie Ser Charles Co. J.

A Taring and death of

A P. S. Williams

8427 V 1911

The second second

TO ATT WAS THE CAUTE

A PANEL

THE PERSON NAMED IN

Control of the Marie and States of

s'apparente à la banale politique de l'autruche, elle procède de calde l'autrucne, elle procede de cal-culs tactiques qui, dans l'immé-diat, voot embarrasser surtout.— les adversaires et les rivaux du PCF, en premier lieu les socia-listes. C'est, en tout cas, ce que pense et souhaite M. Marebais. Les arrière-pensées de l'état-ma-jor eommuniste sont limpides : répereussions des événements d'Union soviétique sont de nature à affecter tnutes les forces politiques qui se réelament plus on moins du socialisme; le PS o'échappera pas à la tourmente et il devra, soit composer au moment des élections, quoi qu'it en dise, avec le PCF, celui-ci fût-il réduit à une force d'appoint, soit s'avancer encore plus dans la voie de la sneial-démocratie en rompant complètement avec son passé, an risque de rompre aussi avec une partie de son électorat.

> Des partenaires plus « présentables »

Dans le premier cas, le PCF reste indispensable. Dans le second, il peut espérer récupérer les suffrages des électeurs que les difficultés de la vie quotidienne finiront bien par convaincre, selon M. Marchais, que «le capitalisme n'est pas corrigible » et qu'il convient toujours de «s'en débar-

rasser». Le secrétaire général du PCF a clairement indiqué, jeudi aprèsmidi, que, dans son esprit, le repli actuel de son parti sur une ligne manicheenne purement revendiçative devait être conçu par les mili-tants comme l'étape préparatoire à une remontée en puissance du parti, presque comme une traversée du déscri, dans l'attente de l'écroulement... du PS.

Ce faisant, M. Marchais a renvoyé la balle aux socialistes sans manquer d'ironiser sur leurs propres divergences. C'était de bonne guerre au lendemain du jour où, à Ramatuelle, les dirigeants du PS avaient été invités par leurs propres experts électoraux, en particulier par M. Gérard Le Gall, à ne pas vendre la peau du commu-nisme français avant de l'avoir tué (le Mande du 6 septembre) .

Certes, les dirigeants du PS peuvent espérer que les communistes « refondateurs » parviendront à leurs fins et constitueront, à terme, des parteoaires potentiels plus « présentables » que l'aetuelle direction du PCF. Mais même s'ils ont encore marqué des points en trouvant des compagnons de route auprès de M. Herzog et des autres animateurs de la section économique de leur parti pour élargir et solidifier le front contestataire, et même s'ils ont décidé, dès jeudi soir, de développer les activités du mouvement pluraliste créé autour du manifeste Refandations, MM. Fiterman, Le Pors, Ralite et leurs amis situent leur démarche dans un échéancier qui ne s'inscrit pas, bien au contraire, dans les contingences électorales à court terme. Non seulement ils rejettent l'idée que le PS puisse devenir « le pôle unique de la gauche», mais ils dénoncent volontiers la dérive qui le fait apparaître aujourd'hui comme un conglomerat de ebapelles. « Cette vitrine n'est pas ollé-chante, déclarait Inodi M. Fiter-man à Aubervilliers, je ne suis pas

Mort du communisme ou pas, la résurrection d'une uninn, natiooale, de la gauche n'est pas pour

**ALAIN ROLLAT** 



**POLITIQUE** 

M. Sapin (PS): «affligeant»

M. Michel Sapin, ministre délégué auprès du ministre de la jus-tice, a déclaré, jeudi 5 septembre, en ouvrant l'université d'été des jeunes rocardiens au Cap d'Agde (Hérautt) que « l'avenir n'est ni dans une OPA du PS sur le PC, ni dans une rupture, qui n'a pas de sens car le PC n'existe plus, ni dans la fusion organique des sections ». M. Sapin a qualifié « d'af-fligeant » le dernier comité ceotral. La seule réponse de Lajoinle et de Marchais, les derniers Mahicans», est que «le parti n'a pas l'intention de renoncer à être luimême ». « Ce n'est pas de leur part que j'attends une réponse sur ce point, mais de lo part des militants, des électeurs et des élus»,

a-t-il conelu. M. Paul Quiles, ministre de l'équipement, a estimé pour sa part que a les socialistes doivent prendre sans ambiguités leurs distances » avec le PCF.

Les travaux du comité central du PCF « viennent de nous confirmer que ce parti ne s'engagera pas sur la voie d'un changement profond de sa ligne politique, de son fonctionnement et de ses méthodes. Ce constat sons oppel ne doit pas nous empêcher de respecter le dévouement des hommes et des femmes qui ont été communistes, et qui continuent à croire à des ideaux de gauche. C'est dans d'outres structures qu'ils seront désor-mais conduits à les défendre», a ajouté M. Qu'ilès.

L'OTAN va tester un embryon

Quelque 30 000 soldats de cinq pays membres de l'OTAN vont participer, du 10 au 20 septembre en Allemagne, à une manœuvre destinée à tester l'embrynn de la nouvelle Force de réaction rapide (FRR) que les alliés veulent mettre sur pied en Europe (le Monde des 15 avril, 24, 29, 30 et 31 mai). Cet exercice baptisé « Certain Shield» est prévu dans la réginn de Paderborn et Minster dans le nord de l'Allemagne, et il doit principalement consister à faire évoluer l'équivalent d'une division aéromobile multinationale, avec des saldats belges, oéerlandais.

grer dans le projet de Force de réaction rapide que l'OTAN a décidé, en mai, de créer pour iolervenir, en cas de crise, d'un boul à l'autre de l'Europe, depuis la Norvege jusqu'en Turquie. Signe des temps, les effectifs mabilisés par cet exercice représentent la mnitié de ceux que, d'habitude, l'Alliance atlantique réunissait pour des manœuvres similaires

La France, qui a créé sa Force d'action rapide (FAR) en 1985, ne participe pas au projet de constitu-tion de la FRR. La force alliée devrait comprendre enviran 70 000 hommes, alors que, pour l'instant, la FAR française compte

# DÉFENSE

de la Force de réaction rapide en Allemagne

allemands, britanniques et 9000 GI américains.

Cette pouvelle unité dnit s'inté-

En pleine débandade avant l'unité des deux Allemagnes.

# LE MONDE diplomatique

Septembre 1991

 LA FIN DU POUVOIR COMMUNISTE EN URSS : Reconstraire, par Ignacio Ramonet. - Les batailles à venir, par Jean-Marie Chauvier. - M. Gorbatchev et l'essence de la perestrolka, par Moshe Lewin. - M. Boris Eltsine et l'ordre nouveau, par Amnon Kapeliouk. - Le chaodron des nationalismes, par Marc Ferro. -Soos l'œil de Washington, par Paul-Marie de

• MER BALTIQUE : A la recherche d'une zone de coopération, par Jean-Yves Potel.

 YOUGOSLAVIE : La communanté internationale face à la guerre civile, par Catherine Samary.

· CHINE : A Pekin, ruraux et citadias en quête d'enrichissement, par Jean-Louis Rocca.

• ÉCONOMIE : BCCL, la banque à abattre, par Frederic F. Clairmonte. - Comment éviter la mondialisation de la pauvreté?, par Michel Chossudovsky. - L'évangile de la compétitivité, par Riccardo Petrella.

■ DÉMOCRATIE : Étre citoyen dans l'entreprise, par Philippe Lorino.

En vente chez votre marchand de journaux : 18 F

# Ouverture de l'université d'été des jeunes du RPR

PÉRIGUEUX

de notre envoyé spécial

La neuvième université d'été des ieunes du RPR s'est ouverte vendredi ó septembre à Périgueux en présence de plus de huit cents participants venus de tous les départements. Sont également présents des jeunes représentant les autres mouvements de l'opposition et partis étrangers, membres de l'Union démocratique européenne. de même que certains jeunes des pays de l'Est, comme des Slovènes ct des Croates.

Avant que M. Alain Juppé, secrétaire général du RPR, ne prenne la parole, M. Hervé

Mecheri, secretaire national à la jeunesse, qui revendique plus de 30 000 adhérents de moins de vingt-cinq ans, a donné le ton en dressant un bilan de dix années de mitterrandisme qui oni abnuti, selon lui, à «une France au cœur sec, écrasée par les corporatismes et les égoismes, ou les frustrotions et les insatisfactions des uns, incarnées dans un néa-papulisme, ne trouvent de réponse que dans le social-assairisme des autres ». Le «triste bilan» de cette « décennie des laissés-pour-campte », qu'il s'agisse des relations avec l'Est, de l'éducation nationale, du chômage, des inégalités, pousse M. Mécheri à affirmer : « La génération Mitter-rand c'est la génération chômage ».

## L'opposition part à la conquête du conseil général de la Dordogne

Le choix de la Dordogne pour réunir l'université d'été du RPR n'est pas innocent. Les élections centonales y seront extrêmement serrées et la gauche aura du mal à garder le conseil général.

PÉRIGUEUX

de notre correspondant M. Pierre Bourland, secrétaire départemental de la fédération RPR de la Dordogne, n'imaginait pas que les instances du monvement néo-gaulliste retiendraient Périgueux pour leur traditionnelle université d'été, Le choix de la Dordogne n'est pas innocent. Les cantonales de mars prochain s'an-noncent extremement serrées. Les socialistes ne détiennent le conseil général qu'avec deux voix d'avance (vingt-six contre vingt-quatre), grâce à l'appoint de qua-tre conseillers généraux commu-nistes et de deux radicaux de

Jamais l'opposition, que dumine le RPR, n'a été aussi près de tou-cher au but dans un département qui a toujours eu le cœur à gauche, Dans l'entre-deux guerres, Georges Bonnet et Yvon Delbos, deux figures du Parti radical-socialiste, ont su ancrer dans ce pays d'un naturel frondeur le vocabu-laire républicain et la notion de laïcité de l'Etat. Après la Libération, le socialiste Robert Lacoste a exploité à merveille ce foods de commerce. «Les goullistes ont du vaincre lei un handicap formidoble explique M. Gérard Fayolle, chef de file de l'opposition. Ils étoient forcement coupobles puisque le département était contre Paris et que Paris était o droite.

M. Bernard Bioulac, socialiste qui préside le conseil général depuis bientôt dix ans, a vu progressivement l'borizon s'obscurcir. « Fini le temps où naus avions sept sièges sur cinquonte, dit-on à droite. En neul ans, sous le règne de Bernard Bioulac, la gauche a perdu dix-sept cantons. Le PS est en pleine débandade et l'on ne voit pas pourquoi lo courbe s'infléchi-

Ces chiffres ne traumatisent guére l'exécutif départemental. M. Bernard Chambras, éminence grise de M. Bioulac, ne croit pas à un retournement. Tout simplement parce qu'il a confiance dans les candidats investis par le PS.

« Naus orons tiré les leçons
de 1988 où la droite avait manqué nous surprendre en presentant des candidots jeunes et préparés de lain. Cette fois-ci naus engageons partaut des hommes qui ant fait autre chose que de la palitique dans leur vie et qui sont arrivés autrement que par le militantisme. \*

La majorité départementale s'apprète donc à défendre sans état d'àme un bilan dans lequel le désenclavement routier, le développement de l'hydraulique agricole et la lutte acharnée pour le maintien du tissu économique figurent en bonne place.

M. Faynile veut bien mettre les roules et l'irrigation à l'actif des sortants « mais, avec un budget de plus de 100 milliards de centimes, encore heureux qu'ils aient fait quelque chase », remarque-t-il. L'opposition ne souhaite pas encore dévoiler ses plans de campagne, mais on sait déjà que le moment venu elle évoquera le temps des copains au conseil général et le train de vie du département. «Un pays pauvre dait avoir un niveau de vie de pauvre. Le président Biouloc ne devrait pas rouler pale obédience maçonnique franen R 25. Si j'étois o so place, je caise, qui revendique plus de

L'opposition, dans sa stratégie de reconquête, compte aussi s'appuyer sur le profond méconientement du monde rural. Pour protester contre leurs retraites de misère qui n'alteignent pas tou-jours le RMI, les retraités agricoles de Dordogne s'apprêtent d'ailleurs à former une liste pour les régio-nales. « Les sociolistes ne sont plus nales. « Les sociolistes ne sont plus en phase ovec les compognes, insiste M. Fayolle, ils n'aident plus les petites communes. Ils affirment que les écoles en milieu rural sont antipédagogiques. Ils ne sont plus que les relais de transmission d'un pouvoir qui o fait une croix sur le tissu rural et ce message, comptez sur nous pour le foire passer, inoi-son par maison. »

> Divisions réciproques

Le porte-parole du groupe com-muniste, M. Louis Delmon, s'in-quiéte de l'utilisation des fonds publics en marière économique. « Cinquente millions de francs sont distribués chaque année. Cela créetil vrolment des emplois dura-bles?» Le PC, qui se considère comme un partenaire critique, se dil prêt à jouer l'union pour peu que la volonté de maintenir le département à gauche soit clairement affichée.

Dans un passé récent, les communistes ont perdu les villes de Sariat, Terrasson et Coulounieix-Chamiers, autant de revers qu'ils ont attribués aux mauvais reports des voix socialistes. Et pour punir PS ils ont discrètement favorisé l'élection de M. Yves Guéna. RPR, lors des dernières sénato-

Le climat entre les deux partis semble malgre tout s'erre apaisé. M. Bioulac ne manque pas de le snuligner. Il se félicite aussi de la paix retrouvée à l'intérieur du PS qui, il y a encore peu de temps, comptait presque autam de secré-taires fédéraux que de tendances. Les fabiusiens sont parvenus à prendre le contrôle de la fédération aprés avoir écarté de leur route M. Michel Suchnd, député, membre du courant Socialisme et République, eliminé de la liste constituée pour les régionales alors qu'il la cooduisait il y a six ans.

La droite ne se prive donc pas de se moquer des divisions socia-listes et d'énumèrer les cantons où les querelles de famille vnnt peser sur le scrutin. Mais à ce petit jeu le Parti socialiste tient bien son rang. Il ne cesse de comparer l'ap-positinn à l'armée du Négus, célè-bre pour la diversité de ses uni-

DOMINIQUE RICHARD

O M. Brinnt (CNI): l'entente entre le FN et l'apposition. -M. Yvon Briant, président du Centre national des indépendants et paysans (CNI), déclare, dans un entretien à l'Express daté du 5 septembre que, si la gauche change le mode de scrutin pour les regionales. « il faudra que l'opposition et le Front national trauvent, dans les régians, les mayens de s'entendre pour faire échec oux manœuvres socialistes v.

D M. Jean-Robert Ragache réélu grand maitre dn Grand Orient de France. - M. Jean-Robert Ragache a été réélu, par 31 voix sur 33, jeudi 5 septembre, grand maître du Grand Orient de France, à l'occasion du convent de l'obédience maçonnique qui se tient à Paris. Il n'y avait pas d'autre candidat. M. Ragache a été élu pour la premierc fois à la tête du Grand Orient en 1987, puis réélu en 1989 et 1990. Conformement aux stacirculerais en Clio ». glisse 35000 membres. M. Ragache ne M. Fayolle. pourra pas se representer en 1992.

# les nouveaux témoignages sur son séjour en Allemagne pendant l'Occupation Invité à dire, au cours de la conférence de presse qu'il a tenue, jeud'i aprés-midi 5 septembre, comment il réagissait à la publica-

M. Marchais qualifie de «mensonges et calonnies»

tion nor l'Evenement du jeudi de nnuveaux documents et témoignages sur son séjour en Allemagne pendant l'Occupation (le Monde du 6 septembre). M. Marchais a répondu : « Par le mépris! Il y o vingt ans que l'on tire à rue sur ma personne en ayant recours à des mensonges et des calomnies. Moi, j'ai mo conscience pour moi. C'est la rai-son pour laquelle tout cela ne me touche pas. S'il en est qui pensent si peu que ce soit ébranler mes canvictions, ils perdent leur

Un journaliste lui ayant demandé si les dneuments produits par le réalisateur Mosco et reproduits par l'Evènement du jeudi étaient « des faux », le secré-taire général du PCF a répondu :

M. Marchais a également été merrogé sur la publication dans le Monde du 6 septembre du témoignage de M. Georges Heckli, ce fonctionnaire retraité du ministère des anciens combattants qui affirme que des militants commu-nistes auraient fait disparaître des archives de ce ministère, dans les années 60, l'exemplaire du contrat de travail concernant à l'époque M. Marchais et portant la mention « travailleur volontaire ». Le secré-taire général du PCF a répondu :

muniste all en lo possibilité de détourner des documents appartenunt au ministère des anciens combattants. Je n'en dirai pas plus sur cette affaire. » En réponse à une autre ques

tion, M. Marchais a confirmé qu'il assisterait, le 20 octobre prochain, à la commémoration de la fusillade de Chateaubriant en dépit des protestations que l'annonce de sa venue avait suscitées au début de l'été de la part de certains anciens résistants communistes (1). « Oui. j'y vais, a-t-il expliqué, à lo demande du comité qui organise traditionnellement cette commemoration et qui y a invité aussi Henri Krasucki. Et, a souligné M. Mar-chais, j'i rai la tète haute. »

(1) Ancien maire de Montreuil (Scin Saim Denis), ancien résistam, commu-niste a reconstructeur ». M. Marcel Dufriche avait adresse, début join, une lettre à M. Marchais dans laquelle il écrilettre à M. Marchais dans laquelle il écrivair que « seul un compagnon d'armes, un authentique résistant peut rendre hommage aux héros de Châteaubriant au nom du parti des fusillés » (le Monde du 8 juin). Les 22 et 23 octobre 1941, les nazis avaient fusillé quatre-vingt-dix-neuf otages à Nantes, Bordeaux et Châteaubriant, parmi lesquels figuraient de nombreux communistes dont Charles Michels, lean-Pierre Timbaud et Guy Michels, Jean-Pierre Timbaud et Guy

M. Soisson se prononce pour « une alliance de la gauche et dn centre républicain»

M. Jean-Pierre Soisson, ministre de la fonction publique, secrétaire géoéral du mouvement France unie, a affirmé, jeudi 5 septembre, que «l'union des républicains peut donner au pays la stabilité politi-que qui lui fait défaut ». Il a appelé à «une alliance de la gauche et du centre républicain, dons les heures difficiles que connait le

«La fin des idéologies millénaristes ouvre une période nouvelle ». a-t-il dit, en affirmaot que « la classe politique est un peu énervée » alors que «les Français sont à lo recherche d'un nouvel attache-

Selon un sondage SOFRES

M. Mitterrand gagne quatre points

Selon une enquête réalisée par la SOFRES pour le Figaro-Magazine du 7 septembre, 52 % (au lieu de 48 % eo juillet) des personnes ioterrogées « font confiance » à M. Fraoçois Mitterraod. En revanche, Mr Edith Cresson perd trois points en passant de 38 % (en jnillet) à 35 %. M. Jacques Chirac perd également trois points, M. Valery Giscard d'Estaing cinq, et MM. Raymond Barre et François Léotard six. Cette enquête a été réalisée auprès de 1 000 persoooes du 23 au 27 août, soit après l'écbec du putsch à Moscou et après les deux intervections télévisées de M. Mitterrand.

هكذا من الأصل

# Les Hospices civils de Lyon reconnaissent une « défaillance » dans les urgences

Au cours d'une conférence de presse, jeudi 5 septembre à Lyon, les responsables des Hospices civils ont reconnu qu'il y avait eu une « défaillance dans la chaine des urgences », pour expliquer la mort d'un bébé de neuf mois, Renaud Namani, atteint d'une invagination intestinale, décédé dimenche 25 août à l'hôpital pédiatrique Debrousse.

### LYON

de notre bureeu régional

Un bébé de neuf mois, Renaud Namani, est décède d'une septicémie, dimanche 25 août, dans le service de réanimation de l'hôpital pediatrique lyonnais Debrousse, ou il avait été transporté dans un état comateux depuis l'hôpital Edouard Herriot. Ses parents ont depose plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Lyon,

M. Jacques Hamv. Dans les prochaines semeines, un magistrat et des experts médi-co-légaux tenteront de faire la lumière sur ce qui s'est exactement passé durant les quelque trente-six heures qui ont séparé 'admission du nourrisson, à 4 heures du matin le dimanche 24 août au sein du service d'urgence pédiatrique de l'hôpital Edouard-Herriot, de son décès, le lendemain en fin d'après-midi.

### Des effectifs «au complet»

«Dysfonctionnements» dans la médecins? Sous évaluation de la gravité de l'état du nourrisson qui était atteint d'une invagination intestinale? Malgré le secret de l'instruction et le secret médical, il semble aujourd'hui établi que l'échographie abdominale deman-dée des 4 heures du matin le dimanche par l'interne de garde pour confirmer son diagnostic n'a pu être finalement pratiquée qu'a... 23 h 30, soit plus de dixneuf heures après.

Selon le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL), M. Christian Dutreil, et le profes-seur Rene Guillet, vice-président du conseil d'administration des HCL, l'hypothèse d'une défaillance

médicale liée au sous-effectif durant la période estivale est à proserire, les personnels médicaux du pavillon F de l'hôpitel Edouard-Herriot ayent été « ou complet » durant ce dernier weekend du mois d'août.

Aux yeux du professeur René Lambert, président de la Commis-sion médicale consultative de l'hôpital Edouard-Herriol, il est par ailleurs totatement exclu d'en-visager une quelconque responsabi-lité du chirurgien ayant opéré le petit Renaud le lundi matin, au lendemein de son admission. « Ce dernier a foit son travail lorsqu'on le lui a demandé », insiste-t-il.

Au cours d'une conférence de presse réunie jeudi 5 septembre, la directinn générale des Haspices civils de Lyon et les médecins n'ont pu qu'exprimer leur volonié, par le biais des enquêtes adminis-trative et médico-légale à venir, de faire la part de la fatalité et des défaillances dans la « chaîne de

l'urgence » ayant conduit au décès

«En France, en 1991, en l'état octuel des connoissances et des techniques médicales, un nourrisson ne meurt pas d'invagination intesti-nale, devait affirmer le professeur Guillet, au cours de cette confé-rence de presse. Et il y o donc eu forcément défaillonce quelque part »

Les experts médieo-légaux auront par conséquent la délicate mission de déterminer ou exactement s'est produite cette défaillance. Au-delà, en effet, du pro-blème de l'examen complémentaire (l'échographia) plus que tardivement praliqué, les expertisas devront également répondre à la question suivante : après le dia-gnostic qui devait se révéler exact, établi par l'interne de garde cette établi par l'interne de garde cette nuit-là, le nourrisson a-t-il été soi-gneusement examiné par un chirurgien de garde?

GERARD CLAVAIROLY

### JUSTICE

L'enquête sur l'assassinat de Chapour Bakhtiar

# La police turque procède à une dizaine d'interpellations

Les policiers tures ont procédé à une dizaine d'interpellations en Turquie, sur la base d'informalions transmises par les policiers français enquêtant sur l'assassinet de Chapour Bakhtiar, le 6 août dans sa villa de Suresnes (Hauts-de-Seine). C'est l'exploitetion de numéros de téléphone joints en Turquie, le 12 août, à partir d'une cabine téléphonique du sud-est de la France par les deux meurtriers présumes, Ali Rad Vakili et Mohamad Azadi, qui a permis ces interpellations. Les trois ressortissants iraniens joints au téléphone par les fuyards, qui auraient servi de relais en Turquie pour le com-mando des tueurs, n'ont pas élé interpellés. En revanche, un réseau de trafiquants de faux documents lié à ces trois traniens a été démantelé par les policiers turcs : accusés de fabriquer des faux pas-

seports el da falsifier des visas, Irois Iraniens et deux Turcs onl été écroués, mercredi 4 septembre, par la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul.

# **FAITS DIVERS**

Deux morts et cinq blessés dans un hold-up à Paris

Deux malfaiteurs sont morts et cinq personnes onl été blessées, lors d'un hold-up, jeudi 5 septem-bre, dans le 9 arrondissement de aris. Vers 17 b 40, deu attaquent un transport de fonds et tirent d'emblée sur le fourgon. garé devant le bureau de poste de la ruc Choron, blessant grièvement le chauffeur et atteignant un autre convoyeur de fonds. Les malfaisoni pris en chasse par un car de police qui se trouvait à proximité. A nouveau, des coups de feu sont lirés : un policier est blessé à le cuisse. Deux passants ont été éga-

Au cours de la poursuite, un malfaiteur est interpellé, un autre sera retrouvé mort vers 18 h 45. Il se sereit suicidé, meis l'enquête déterminera les circonstances exactes de sa mort. Un troisième homme, blessé, est décédé à l'hôpital, dans la nuit. Les policiers du RAID et de la Brigade de

# Attribué

contre une banque espagnole

Deux bombes de forte puissance ont explosé, vendredi 6 septembre, vers 3 h 20. devant l'agence de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) de bayonne (rytenees-Atlantiques) de le banque espagnole Banco Bilbao Vizcaya (BBV), provoquant d'importants dégâts matériels. L'ettentat n'a pas été revendiqué, mais les enquêteurs l'attribuent à Iparretarrak, organisation séparatiste

effet impliquée dans plusieurs pro-Bidart, près de Biarritz. La transstending vient d'être achevée. Les veiller les chantiers en Pays Bascaire de la BBV.

SPORTS

**TENNIS:** les Internationaux des Etats-Unis

# L'inusable Jimmy Connors

L'Américein Jim Courier, champinn 1991 de Ralend-Gerros, doit affronter, samedi 7 septembre, son competricte Jimmy Connors qui, trois jours eprès son trente-neuvième anniversaire, s'est qualifié pour les demi-finales des Internationaux de tennis des Etats-Unis en battant le Néerlandais Paul Haarhuis, jeudi 5 septembre, à Flushing Meadows.

### **NEW-YORK**

de notre envoyé spécial L'Amérique qui a les tempes grisonnantes, du cholestérol, de la tension artérielle et un psychanalyste pour tout arranger e oublié ses menus problèmes. Jeudi soir, elle s'est même trouvée en pleine forme, à la manière de celui qui est devenu son porte-drapeau, son « Sehwartzkopf du tennis » : Jimmy Connors, l'inusable, l'increvable héros des courts.

Les baby-boomers qui se pressaient dans les tribunes du stade de Flusbing Meadows rentraient le ventre et souriaient aux anges. Ils étaient à l'bonneur par procura-tion. C'était bien l'un des leurs qui était encore en train de damer le pion à l'un de ces détestables adolescents, mi-yuppie, mi-baba.

### Victime expiatoire

La belle revenche! A la maison ils ont du mal à gérer le conflit des générations. Sur le court, Connors faisait la démonstration que, eux, les « vieux » qui ont grandi avec la guerre froide, vécu la crise de Cuba el allumé des « pétards » sur les campus des années 60 ne capitulent pas, ne se laissent pas expédier à la retraite.

La belle et bonne soirée a commencé evec un peu de retard sur l'horaire. Jimmy Connors s'est fait attendre. Ce n'était pas très poli, mais e était de bonne guerre. Le jeune loup avec lequel il avait rendez-vous avait raconté que «Jimbo» ne l'impressionnait pas, qu'il en avail battu de plus forts que lui, en pertieulier Boris Becker. Le Nécriandais Paul Haar-

de notre envoyé spécial

Une esquisas de anurire

flotte en permanence è la com-miesure des lèvree de Pete

Sampras, Pourtant, le veinqueur

1990 de ces Internationaux des

Etats-Unis, n'e eu aucune rai-

son de se réjouir jeudi 5 aep-

Théoriquement, l'Américain

était donné favori de la rencon-

tre de quarts de finale qui l'op-

posait à son compatriote Jim

Courier. Au cours de leur qua-

tre effrontements afficiels pré-

cédents, Pete Samprae n'avait

pas concédé une seule manche

à son encien partenaire de dou-

ble. Mais depuis qu'ils parcou-

rent séparément le circuit pro-

feeeionnel, Jim Courier e, lui

aueei, trouvé le chemin de le

victalre dane un tournai du

grand cheiem : en juin demier è Roland-Garros.

Sa quatrième place au classe-

ment mondial témolgne d'eil-

laurs de ses performances de l'ennée : outre Ralend-Garras,

Courier e remporté deux tour-

nnis el s'est bien comparté

dane les deux autres épreuves du grand cheiem (battu en cinq eets par Stefan Edberg eu qua-

eeus par steiant cureny eu qua-trième tour en Australie et en trole manches par Michael Stich en quarts de finale à Wimble-don). Cette forme s'était confir-

mée à Flushing Meadows : Jim Courier e passé les quatre pre-

miers tours sans concéder le

En revenche, Pete Samprae,

contraint par deux foia aux qua-

tre sets depuis le début de la quinzaine, evait été beaucoup

plue laborieux, à l'image de se saison. Dans la moitié des qua-

torze tournois dieputés depuia le début de l'année, il n'avait

pas franchi le deuxièrne tour,

en particulier à Roland-Garros

et Wimbledon. Une bleesure au

tibia et de multiples douleurs

moindre manche.

tembre .

Le sourire figé de Pete Sampras

d'beure à le porte des vestiaires, artendant le bon plaisir de son adversaire à gagner le court.

Une fois sur place, ce malheu-reux jeune homme qui a le visage lisse de l'acteur romantique, à la manière de Lambert Wilson, a pu éprouver les sensations des pre-miers chrétiens jetés aux fauves. Nul n'attendait de lui qu'il joue une partie de tennis, ce jeu aima-ble inventé au siècle dernier par un major de l'ermée des Indes pour le délassement de l'aristocra-tie. On ne voyait en lui qu'une victime expiatoire, un sacrifié en

Paul Haarhuis eut alors la réaction qu'on ettendait de lni. Il se rebella, il lutta, Il pensait d'ailleurs qu'il avait une bonne chance de sorlir des griffes de Connors. Celui-ei n'avait-il pas dû rester sous perfusion pendant une bonne beure afin de récupérer de ses efforts après ses cinq sets victo-rieux contre Aaron Krickstein (le Monde du 4 septembre)?

### « Mets le paquet »

Trois jours de repos n'avaient pas forcément été suffisants pour lui permettre de récupérer. Effectivement, Jimmy Connors sembla moins à l'aise dans les premiers échanges que lors de sa dernière prestation. En revanche, le Néer-landais avait de l'abattage. Les jeux défilèrent. Après avoir enlevé la première manche, Haarhuis ser-vit même ponr le gein de la

Dens les tribunes, le public n'appréciait guère la tournure des événements. «Allez Jimbo, mets le paquet (», s'impatienta un spectateur. « Qu'est-ce que tu crois que j'su's en train d'faire, gros malin!», répliqua Connors. Haa-rhuis fut-il déconcerté par ce dia-logue? Dans la minute qui suivit, il allait perdre un point capital et... le match.

Coanors venait d'obtenir sa pre-mière balle de break, d'un retour de service fulgurant. Haarbuis engagea dens la diagonale des avantages. Le retour de l'Américain était un peu court. Il attaqua sur le revers de Connors pour monter eu filet. Un peu déséquilibré, «Jimbo» remit la balle dans Becker. Le Nécriandais Paul Haar-buis a donc dù patienter un quart saire. Et une séquence hallucinante

l'evelent sérieuzement hendi-

cepé. Reete qu'il n'evait pu

remporter que deux tournoie

(Lne Angeles et Indienapalia)

dene lee dernièree semeines

précédente le rendez-vous de

Sa aeulé chance de pouvoir

briguer sa propre succession,

dimanche 8 septembre, tenait

en fait à son service. Avec le

fenteetlaue ebettege dant il

eveit felt preuve lors de le

finele de l'en peezé contre

André Agassi (23 aces), il était

pratiquement invincible. Hélea, le puissance de fau de Pete

Sampras n'est plus ce qu'elle e

été. Dès le cinquième jeu de la:

première menche enntre Jim

Courier, il e commis deux dou-

bles fautes qui lui nnt fait per-

Lendl qualifié

pour rester dans la partie (R sauva une balle de match à 5-3

dans le troisième set avant de s'incliner au tie-break), il était

dès lors patent qu'il ne pourrait

effet multiplier lee doublee

fautes (9) et les fautes directes

(51), se montrant incapable de

En moine da troie heuree,

Pete Samprae e donc perdu

son plus beau titre sans perdre le sourire. Le champinn da

Wimbledon, l'Allemand Michael

Stich, fut Infiniment moins

« sport » quand Ivan Lendi reprit

jeudi le contrôle d'une pertie

qui, la veille, semblait pourtant devoir lui échapper (le Monde du 5 septembre). Mais ses mui-

tiples contestations lui enlevèrent toute concentration et per-mirent à Lendi de se qualifier

en cinq manches pour les demi-

fineles. Il rencontrera Stefan

Edberg samedi 7 septembre .

Courier.

ster à la pression de Jim

En dépit de louables efforts-

dre son engagement.

New-York.

de smashes commença : le premier an centre, le deuxième aussi, le troisième dans le coin gauche, le quatrième au centre.

Aucun n'a ete surrieamment appuyé pour que Connars soit batu. Il dut néanmoins faire une course prindigiause pour alter pêcher du bout de la raquette la balle qui s'écrasait dans son coin gauche. Puis, sans reprendre sa respiration, il frappait son quatrième retour qui contraignit le Néerlendais à une volée basse. Connors put le tromper enfui sur

"Tout s'est joué la », a affirmé l'Américain après la partie. Effectivement, après ce point, Haarhuis fut incapable de tenir la balle dans le court. Et, quand il ne faisait pas des fautes directes, il jouait court, permettant einsi à Cnnnors de monter au filet. Bref, il n'y eut pas, dans la suite de la partie, l'intensité dramatique des rencontres tensité dramatique des rencontres face à Patrick McEnroe et Aaron Kriekstein. Le public, lui, ne fit pas la différence. Il n'avait d'yeux que pour son idole, qui s'imposait, encore une fois, contre toute logi-

Le rite était accompli, le sacrifice célébré. Le lion evait croqué le cbrétien. Et Jimmy Connors, jambes écartées, muscles tendus à craquer, brandissait le poing du vainqueur à New-York assouvi.

Après ce mateb-là, fecilement qualifié pour les demi-finales d'un tournoi qu'il e gagné cinq fois, il n'aurait même pas besoin de perfusion. Il n'en a pas moins fait passer un message aux organisa-teurs : samedi, il serait bon de le faire jouer en «lever de rideau», donc le plus tôt possible, efin qu'en ces de victoire il ail le temps de récupérer avant la finale. Que pourrait-on lui refuser? Ses exploits n'onl-ils pas fait de lui le véritable patron du tournoi?

### An-dessusdes lois.

Le sujet est délicat. En y met-tant toutes les formes possibles, un éditorialiste du New York Times s'est étonné, jeudi 5 septembre, de la clémence des organisateurs à l'égard de la coqueluche de Flush-ing Meadows. L'auteur remarquail que le juge de chaise du match de lundi soir, David Littlefield, avait certes eu raison de ne pas sanc tionner Connors lorsque celui-ei l'avait traité de tous les noms pour avoir osé changer la décision d'un juge de ligne. Cela aurait excité encore plus les supporters de Connors et rendn quasiment impossible la direction de la par-

En revancbe, l'éditorialiste se demandait pourquoi le juge-arbitre du taurnoi, Thomas C. Bernes, du thurnoi, Toomas C. Bernes, n'avait pas réagi de la même façon que son homologue de Wimbledon quand John McEnroe avait insulté une juge de ligne. Ceim-ci s'était fait projeter l'enregistrement vidéo de la rencontre. Il avait pu juger de la conduite du joueur et avait décidé de lui infliger une amende de 10 000 dollars.

A cela, Thomas C. Barnes a fait

une réponse digne d'un dignitaire de le CIA: « Nas règles sont claires. Les officiels doivent faire un rapport sur toutes les violations du code de conduite à la fin des matches. Il n'y a pas de rapport, donc il n'y a pas de problème.» Ce refus de voir la mauvaise face du succès de Jimmy Connors n'est sans doute pas étranger à l'extraordinaire popularité du tour-noi. A New-York, «Jimbo» est au dessus des lois et des règlements. Il fait monter l'indice d'écoute des

**ALAIN GIRAUDO** 

### Résultats du 5 septembre Simples Messieurs (Quarts de finale)

télévisions.

J. Courier (E-U, n°4) b. P. Sampres (E-U, n°6) 6-2, 7-6, 7-6; l. Landi (Tch, n°5) M. Stich (All, n°3) 6-3, 3-6, 4-6, 7-6, 6-1; J. Connors (E-U) b. P. Haarhuis (P-B) 4-8, 7-6, 6-4, 6-2.

### REPERES

## ENVIRONNEMENT

Pollution radioactive

de la Garonne

La direction départementele de l'ection eenileire et ecciele (DDASS) de la Heute-Geronne vient de confirmer la présence anormale de traces d'iode radioactif dans lee eaux de le Garonne en evel de Toulouse. A plusieurs reprises, la DDASS, alertée par lea essociations de défense de l'environnement, a maeuré un teux anormel de radioactivité - ettei-gnant jusqu'à 3 700 becquerele par kilo de metière sèche - dens des elgues filamenteuses, les myriophiles, poussant le long du fleuve.

Selon les eutorités, cette pollution n'altérerait pas la quelité de l'eeu potable. Mais elle pose la queation de le gestion des déchera radioactifs qui, comme l'iode 131, sont utilisés per les laboratoiree médicaux, lea sont parfois rajelée sans précau-tione suffisentes.

### PARIS

La Ville demande l'évacuation

du quai de la Gare

La Ville de Paris a demandé, mercredi 4 septembre, le concours de le force publique pour l'évacuetion du terrein du 133. quei de la Gere, dens le 13 arrondissement peneien, eur lequel campent loujours une cen-taine de familles sens ebri (le

Monde du 2 septembre). Dans une lettre eu préfet de police, M. Piarre Verbrugghe, la

premier edjoint au meire de Perle, M. Jean Tibérl, indique qu'un huissier de le Ville e conateté. meidi 3, que lea lieux étaient toujours occupéa, au-delà de le date-busoir du 2 aeptembre, at demande donc que soient donnéee « lea inetructions nécessaires », efin que soient appliquées les décienns de justice, du juillet et du 9 août, «autorieant la Ville de Paris à faire procéder à l'expulsion des necupants, au bezoin evec l'easistence de la force publique». De leur côté, les famillee ne désarment pas. Ellas inscrivelant, jeudi 5, leurs enfants dens les écolea du 13 arrondisse-

### TOXICOMANIE

Des drogués répertoriés

par des médecins en Alsace

A le suite de plaintes, la com-mission nationale Informatique et Libertés (CNIL) devre se prononcer prochainement sur une « circulaire interne » qui a été diffusée au prinlemps dernier per le conseil dépertementel de l'ordre des decine du Heut-Rhin. Diffusé à mille huit cents médecins, ce document répertone des toxicomanee qui cherchaient à se faire prescrire des médicamente,

notamment des benzodiazépines. ell e agissait, explique le docteur Jean-Jacques Kennel, préei-dem de l'ordre du Haut-Rhin, d'un document confidential attirant l'ettention sur des individus qui se présenteient dans les cebinets médiceux, sous forme parfois menaçante, et exigaient des médi-caments pour leur usage ou leur revente. Ces personnes ne peu-vent être considérées comme des malades et il ne s'agit en aucum cas d'exclusion ou de délation.»

lement atteints.

teurs, accompagnés de deux com-plices, prennent alors le fuite, mais

répression du banditisme (BRB) recbercheient toujours, vendredi matin, le quatrième malfaiteur.

# aux séparatistes basques Un attentat à Bayonne

basque dissoute.
C'est la première fois qu'un établissement bancaire est visé par un attental à le bombe sur le territoire français. Mais cette action doit être reliée aux différents atientats qui ont louché vingt-cinq agences immobilières et une dizaine de chantiers.

La Banco Bilbao Vizkaya est en

jets immobiliers au Pays Basque, notamment celui de la Roseraie à formation de cet ancien hôtel-ca-sino en une résidence de grand promoteurs faisant désormeis surque, les terroristes euraient préféré prendre pour cible l'agence ban-



Pale . Are

-2-1

In the land

42

50 p. 12

5.0

4.5.4

Control Salter

برموالا ومحيواتها أأراه أأأت

 $= \frac{\sqrt{1+\frac{3}{2}}}{\sqrt{1+\frac{3}{2}}}\frac{1+\frac{3}{2}}{\sqrt{3}}$ 

ويودرونون مياده اداران غاي الدوانه دايو

The territory of the second

بهين بالمنه مادين الأادار

A Comment of the second

والمراج الأراج الا

The The State of t

Reservation & 118

- to light and regulation

1. September 1981 - 1981 - 1981 - 1981 - 1981 - 1981 - 1981 - 1981 - 1981 - 1981 - 1981 - 1981 - 1981 - 1981 -

منتوى والاعتادة

to the court of the court

Constitution of the second

· 24 an 444 &

The Boundary of the Mary of

The street of The Participant was the same and sections and The second second second

- " - marie 44.9

<sup>्न</sup>े स्थापन क्षेत्रका

Market Miller

1.00

THE PERSON NOT THE

Control of Personal Control of the C

Marie Marie 1 

173 4 Ban .....

# Connemara

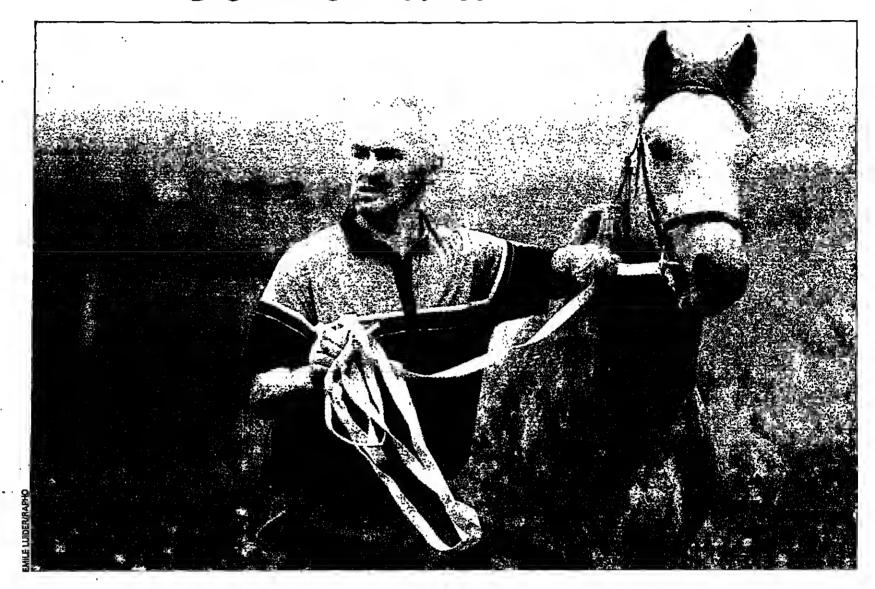

# le spleen gaélique

CONÇANT, aveugle, vers Round-stone, le mobile home allemand ne s'est pas arrêté pour prendre la vieille stoppeuse irlandaise avec ses deux cabas noirs. Sur la route du solfe, un troupean de vaches déambule sans chien ni maître et, plus loin, près de la poissonnerie, les moutons tachetés dorment au pied des ruines bleues à l'ombre de leurs fantômes.

et l'âme gaélique.

C'est sa rude et mélancolique pureté qui a protégé cette contrée, comme si ses visiteurs n'avaient fait que l'effleurer de l'œil, sans oser y laisser de trop lourdes empreintes ni marquer leur passage par de trop bruyants enthousiasmes. Le Connemara, où de Gaulle. en 1969, était venu prendre du champ et se faire une certaine ide de l'Irlande, reste et resiera longtemps encore une terre d'accueil privilégiée pour les grands exercices de solitude sportive. En soutien, la Guinness

Carte postale de désespérance tranquille, un bel après-midi de grosse pinie, fin juillet, à Ballyconneely, au fond I'un Connemara sans fin. Devant l'église repeinte à neuf depnis la reille, une grosse Mercedes crème et enrubannée, louée avec chaufeur, attend dans les bourrasques sous les réverbères allumés du parking. Les mariés du jour travaillent à Londres et, comme tant d'aures, sont revenus au pays pour la famille et la céré-

**AU SOMMAIRE** FC

La Rhumerie, bar antillais ancré à Paris .... L'abonné est absent, le répondeur demaire, ..... p. 12

A Vassivière, architecture d'tvant-garde en Limousin p. 13 Escales (p. 12) Télex (p. 12) Jenx (p. 16) Table (p. 14) monie. Ils sortiront tout à l'beure avec, dans leurs bagages, et pour la vie, un trop-pleia de souvenirs sur bandes.

Tout a été filmé, enregistré et, demain, le matériel japonais resti-tuera l'ensemble : les deux enfants de chœur bedonnants avec, sous l'aube, de grosses ebaussures de sport et un T-shirt à la gloire des tortues Ninja; les six demoisciles d'honneur sorties tout en bleu du dix-neuvième siècle; la harpe celtique, l'barmonium et, dans le désordre, les oncles secs, la mère en pleurs, les œillets artificiels, jusqu'à la couronne blanche de la belle épousée rousse.

La cérémente à peine achevée, le « yes » prononcé, on se précipitera de l'autre côté de la rue vers ce que la grande famille Keoghs, propriétaire, a baptisé «bar» pour mieux dire qu'il ne s'agit nulle-ment de l'un de ces pubs de la ville ou, pis, de l'Angleterre. L'amateur étranger ebercbera pourtant longtemps la différence. Sans doute les bottes sont-elles, ici, plus nombreuses qu'ailleurs et le gaélique n'est pas une langue autorisant, comme l'anglais, l'échange immédiat.

Pour le reste, e'est le même confort, l'éternel partage du temps lourdement rythme par l'alcool. A Ballyconneely, face an bar, flotte un gigantesque drapeau Carsiberg. Publicité dérisoire : c'est bien la Guinness qui continue à sortir de terre - 1,25 livre la pinte - et per-sonne ne sait pourquoi la Murphy's, autre stout irlandaise à la pression, est continuellement indisponible.

Avec l'église catholique, le bar des Keoghs est le centre obligé des mille ames du village. Le jeu de darts antique semble ne plus interesser personne, mais le juke-box ventru, trente ans d'âge et rempli de sixties, ne chôme pas. Et de Il heures à la nuit noire, le billard, officiellement interdit aux que, entre l'école préfabriquée, la moins de dix-huit ans, avale les poste pour poupées et le terrain de moins de dix-huit ans, avale les pièces de dix cents des gamins qui ne sont pas cueure partis ailleurs en quête, demain, de livres, de

marks ou de dollars. Lè, caló sur le velours élimé de la banquette, on aperçoit, vers le sud-ouest et son Gulf Stream, les maigres palmiers de la terrasse de béton. Arrivée en Rover, une famille anglaise, de retour du golfe et du ebeval, boit avec componetion son cherry, comme étonnée d'avoir osé faire balte ehez les pauvres. A côté, deux jeunes néer-landais aux cheveux longs offrent, avec leur sourire, des beignets trop sucrés à deux adolescentes de Dublin et à leur mère. L'Europe en marche, un sombre jour d'été à l'extrême pointe occidentale du continent.

L'Europe, on la retrouve aussi, marchande, au rayon vins de la grosse épicerie - carte Visa acceptée - qui jouxte le bar. Mal défendu par de modestes et coûteux vins du négoce, l'Hexa-gone fait pâle figure devant l'Espagne, l'Italie, les sauvignons de Nouvelle-Zélande et les chardonnays californiens. A Ballyconneely, la vie tient dans un triangle dont les extrémités s'emplissent à rythme régulier : l'église, le bar et une curieuse bâtisse - le «ball» dédiée à Dien et à Lourdes, salle des fêtes collectives construite en 1958, pour le centenaire des visions de la bergère pyrénéenne.

L'autre dimanche, avant les mondanités estivales de Clifden et de Letterfrack, on y avait organisé le « pony show », étrange réunion préparée de longue date et minutieusement bâtie autour de tout ce que le Connemara connaît d'animaux. Tous furent transportés. dès l'aube, à pied souvent, en sous les nuages lourds de l'Atlanti- et, quoi qu'on fasse, cette mélan-

rugby en pente, on passa la journée à classer, à classer les bêtes.

Au terme d'interminables délibérations, les aïeux jouant un rôle essentiel, on remettait aux vainqueurs la prenve éclatante - statuette ou cocarde multicolore - de leur savoir-faire. Cette étonnante frénésie biérarchique atteint ici le végétal et le culinaire. Et, ce

colle tonique, cette distinction dans la privation qui, plus que tout, fait la marque de l'Irlande. Des images jusqu'à plus soif. des images à pleurer devant l'éternité.

Tout survient brutalement passé le Lough Corrib, sur la route nationale 59, bien au-delà de Galway, quelque part autour de Maam Cross. On cherchera longtemps les raisons de ce qui prend vite des allures d'envoûtement. Il



jour-là, le «hall», sous la bénédiction photographiée de Jean-Paul II, fut rempli de salades, pommes de terre el autres gâteaux à la hière et au gingembre. Jusqu'aux dessins d'enfants, coloriages naïfs marqués déjà de la rosette de la consécration. Une prime à la création en somme, expression collec-tive d'un devoir de différence dans un pays marqué par un dénuement extrême, un sol martyr qui garde en mémoire le souvenir de ses honteuses famines.

Pourquel venir ici, sauf pour la fin d'un monde? Terre de seu avant l'heure, puis d'exil par la volonté de Cromwell, le Connemara est-il aujourd'hui pour l'étranger autre chose qu'un trop-plein de rêves. remorque tractée pour les moins un refrain déjà vieilli pour un démunis. Puis, sur l'herbe noire et surcroit d'infini? Des images donc

y a, bien sûr, l'évidence, le relief désolé, l'ampleur des perspectives et ces étendues herbues mouillées de mille lacs d'altitude. Il y a aussi ces continuelles ruptures. myriades d'efflorescences rocheuses, l'écorce terresire n'en finissant plus ici de venir mourir à la lumière. Cette géologie du diable atteint son apogée sur la côte sud dans l'arc de cercle des cime-tières maritimes de Ballyconneely, Roundstone et Casbel

La sin d'un monde... C'est ici que de Gaulle a, finalement. choisi et accepté de rompre avec l'Histoire. Quelques heures après le « non » définitif du référendum du 27 avril 1969, sa décision était prise. Il souhaitait en urgence. with a cote onest de l'Irlande, un site sauvage et éloigné des agglo-mérations, ayant accès à une plage BP 26-56200, La Gacilly.

aussi déserte que possible. Tant mieux si c'est au bord ou à proximite d'une forêt où l'on puisse se promener à pied. Soit un petit hôtel qui soit confortable (ce serait le mieux), soit une villa convenablement incublée ».

Délà au plus fort du printemps 1968 il avait, comme le rappelle M. Pierre Joannon dans un récent et précieux ouvrage (1), songé à quitter le pouvoir pour cette île. berceau d'une partie de ses ancêtres maternels. Ce fut Heron Cove, dans le Kerry d'abord, puis, bien vite, cette Irlande dans l'Irlande, ce désert gaélique et confortable sans lequel, au fond, il ne pouvait plus vivre. Le général et M<sup>ssc</sup> de Gaulle, accompagnés de l'amiral François Flohic, arrivèrent à Cashel House le 23 mai, Ils y séjourneroni jusqu'au 3 juin. Le temps pour lui d'aller à la rencontre des immensités du Connemara et, pour quelques photographes, de fixer à jamais ses longues marches en solitaire.

Vingt-deux ans plus tard. Cashel House est toujours là, agrandie, bourgeoise et plus que jamais prospère. Devant les épais fauieuils, sous les ardoises de celle étape irlandaise de la chaîne des Relais et châteaux, on brûle du vrai bois et non, comme dans les maisons voisines, du tuf. grossières briques de tourbe séculaire qui donnent à l'air plus qu'une indéfinissable légèreté, l'indélébile marque offactive du Connemara.

> de notre envoyé spécial Jean-Yves Nau Lire la suite page 14

(I) L'Hiver du connerable. Charles de



outils à communiquer. Malheur à celui qui ne possède pas ce factotum à la voix de son maître, malheur à celui qui en possède un. En quelques années. il a etrangement mais fermement divisé la population, sinon sur son utilité, du moins sur les nouvelles attitudes et les nouveaux réflexes que commandent son emploi. Première machine à interpeller et à intimer l'ordre de s'exprimer sitôt qu'elle a décidé que vous êtes en état de lui obéir, elle a vu se dresser contre elle un fort contingent de resistants qui, quotidiennement, font savoir qu'il n'est pas question pour eux de céder à l'intimidation.

Trop légère de conséquences. l'affaire doit être plus sérieuse qu'on ne croit pour ne pas y trouver l'origine de quelques-uns des graves désagréments qui nous rendent le monde, tel que nous l'avons façonné, quelque-fois peu commode à pratiquer. L'administration, qui, par devoir de réserve, a peu de mots dans son vocabulaire, en déniche par-fois certains dont on peut se demander s'ils n'ont pas échappé

à la pensée de leurs auteurs. Ainsi de ce slogan des PTT proposant la location de la fameuse machine, préseotée

# La voix de mon maître

comme le «complice de votre téléphone ». Que faut-il comprendre par «complice»? Que l'on se met en association avec un comparse, un acolyte, un partenaire; mais pour entreprendre quoi qui mérite et réclame cette complicité?

DÉJA, ça fait louche, mais ce qui est franchement scahreux, ce sont les rapports entretenus autour de ce hivouac des temps urgentissimes, entre appelés et appelants, entre entrés et entrants. Acte de rencontre, voilà qu'avec cet appendice, le téléphone devient acte de rupture. Et rien n'y fait : plus il prolifère, moins le gros de la troupe s'y habitue.

La où règne la maladresse, naît souvent l'inquiétude. Le répondeur téléphonique, comparé aux autres gadgets qui arment la gestuelle ergonomique du siècle, demande un effort presque vertigineux, et dont on comprend que heaucoup se débarrassent avant même toute tentative de conciliation: parler dans le vide. Le signal sioux avait au moins l'avantage de produire de la fumée, d'animer le paysage; là, il ne reste que l'écho de sa propre voix et la détestable impressioo d'être orphelin de mots.

C'est le règne du hafouillage et de la pensée molle, de la perte de sang-froid et de l'incobérence de



nant qui est interprété comme allant à l'inverse de la démarche banalisatrice qui stance aujourd'hui les instantanés de la jour-

style. L'appareillage moderne de la carte bancaire presque mis en place pour « faciliter la aucune). La crainte de prendre vie », trouve ici uo point culmi- un parti, celui de s'exprimer, fait chanceler les meilleures bonnes volontés; seule l'urgence arrive à surmonter le trouble.

Il faut dire que l'appeau, née (le répondeur téléphonique disons le leurre, est souvent posé

qui vaut largement celui de la future victime. Le chasseur affronte l'anonyme, sans repères, ni silhouette, ni terrain précis: son indécision est grande et sa crainte majeure de voir filer l'inconnu avant que celui-ci n'assermente son passage de sa maigre et sèche obole. Alors, il faut se dévoiler, se confesser, avouer qui l'on est, donner des clés - payer en quelque sorte d'avance, non pour voir, mais pour entendre. Exercice rude doot les plus habiles sortent souvent gravement cabossés.

Voilà du Tannhauser agrémenté d'nn solo de maracas, dn Requiem juste ce qu'il faut, de l'escadrille de Spittires en piqué, du chant inca, des fifres de carnaval, et puis des voix qui aunoncent sans rire qu'on est bien au hon numéro et qu'on peut parler au signal sonore.

Les sobres, ceux qui refusent les cotrelacs d'ouverture et s'adressent à cru aux visiteurs de passage, oe sont pas toujours plus heureux dans l'exergue. Ca dérape, ça fourche, ça se prend les pieds dans le tapis, ou alors ça fait long, très long, oo o'eo finit plus de présenter des excuses, d'être là sans être là, de jurer qui sitôt de retour on tiendra compte de l'appel, que «Liliane et moi, on est praiment désolés...».

Les petits nerveux secs font sec, ce qui o'est pas un avantage, les artistes font artiste, ce qui est réclame une action, l'utilisation dans l'instrumeot avec un trac très ennuyeux, les désespérés

font désespérant, les pros donnent la chair de poule, les amuseurs n'amusent plus personne, ni les larmoyants, ni ceux avec une grosse voix, ni les timorés, ni les révoltés, ni les impatients. Toute une chaude humanité coincée vive, embéhinée, livrée serrée dans des hrodequins taillés aux mesures du douloureux dessein de ne pas laisser l'autre s'échapper.

E mal paraît sans reméde. D'un côté, des pionniers. attristés, peinés, qui, le soir, ou de retour de lointains profonds, font somhrement le compte de tous les déseogageneots en registrés durant leur absence, de l'autre des furieux et des blessés qui n'ont pas voulu, ou pas su, prendre la parole quand il était temps de le faire. « Répondez-moi ». implore le répoodeir; « Quand tu sauras t'exprimery, réplique le chœur des courroucés. Diaiogue de sourds.

Ne faut-il pas commencer à imaginer une solution intermédiaire, un appareil, par exemple, qui saurait entrer en communication avec le répondeur, le rassurer, le calmer. En en mot - ou plus - uo instrument qui nous dégagerait de la penible tâche d'avoir à soliloquer, comme de la lourde contrariété d'avoir à prendre la fuite en refuiant l'effraction autorisée. « Alfo, ici l'oppeleur téléphonique du 42-12-01-71, je suis bien sur le répondeur du 40-65-20 deux fois. Attention, message dans cinq secondes!»

Jean-Perre Orelin

### ESCALES

### William, Winston et Capability

Le premier ministre le plus remuant de Grande-Bretagne est né au cours d'une valse. Enfin, presque. Sir Winston Churcbill fit sa première apparition sur la scene britannique le 30 novembre 1874. Sa mère assistait à un bal

propriété des Marlborough depuis 1704, date à laquelle le premier duc hattit les Français à la bataille de Blenheim. Il reçut en récompense le parc de Woodstock sur lequel il fit construire, de 1705 à 1722, ce qui passe pour l'une des plus belles réalisations du baroque anglais. Capability Brown fut l'architecte du parc. De son vrai nom Lancelot Brown, il passa



Sir Winston Churchill at Blenheim, 1958

dans la bihliothèque du château de Blenheim, propriété de son oncle, le duc de Marihorough, non loin d'Oxford, quand survinrent les premières douleurs.

Elle se retira dans une chambre tapissée de papier à fleurs pour mettre au monde celui qui allait devenir le plus populaire des chess de gouvernement de Sa Gracieuse Majesté. Neveu du huitième duc de Marlborough, le petit Winston revint jouer à la guerre dans le pare du château, jeune homme, y demanda la main de celle qui devint sa femme et, au terme de son existence, fut enterré dans le cimetière du village voisin. Ce qui s'apparente davantage à un palais qu'à un château est la

à la postérité sous le nom de Capability quand, invité à donner son avis, il énuméra les « possihilités » d'embellissement du domaine.

Capability joua bien le rôle qui lui fut imparti. Simple aide-jardinier à seize ans, il occupa très vite la première place dans sa spécialité : le jardin considéré comme une œuvre d'art. Il dessina la plupart des parcs anglais au dix-huitième, et son influence s'étendit iusou'en Russie où Catherine II, qui admirait sa manière, fit créer des parcs dans le même esprit près de Saint-Petersbourg, Capability ne cherchait pas sa propre gloire. Il modelait les végétaux, la pierre. l'eau même, avec tant de respect

et de savoir-faire que la paraissait encore plus « naturelle ». Un effacement qui fit sa grandeur.

Mais il y a plus universel encore. A Stratford-upon-Avon, sur la scène de l'uo des plus prestigieux théâtres au monde, hrille la vérité, l'émotion du vers de Sbakespeare, servi par les acteurs magnifiques de la Royal Shakespeare Company. On donnait ce soir-là As you like it, une histoire d'amour comme on n'en voit pas qu'au théâtre. Une histoire qui pourrait être mais ne sera jamais le livret d'un opéra car le vers porte en lui sa musique. Une histoire avec une célèbre tirade : « All the world's a stage, /And all the men and women merely players ». Sur la scène du monde. bommes et femmes sont de simples acteurs interprétant plusieurs rôles, répartis sur sept áges. S'agissant du Royaume-Uni, ces trois hommes, dans des registres différents, n'ont pas fait mauvaise figure l'understatement est de rigueur et n'ont pas raté leur sortie. Dépliants sur la saison de la Royal

Shakespeare Company et toutes informations sur ce qu'il faut voir dans cette région des Cotswolds (en rayonnant autour de Stradford : Blenheim Palace, à 40 km au sud, Warwick Castle, a 12 km au nord, Hitcote Manor Gardens, à 20 km au sud), ainsi que les adresses pour se loger (du Lygon Arms, incomparable, aux Bed and Breakfast), auprès de l'Office britannique du tourisme (63, rue Pierre-Charron, 75008 Paris, tél.: 42-89-11-11).

Pour répondre à l'appel des petites routes et des ponts en dos d'ane, P and O European Ferries (9, place de la Madeleine, 75008 Paris, tél.: 42-66-40-17) fait passer la Manche aux voitures et à leurs passagers (225 F/personne + 450 F pour le véhicule, A/R et pour cing jours, tarif promotionnel en vigueur du 28 octobre au 21 mars).

# Design

à Milan Capitale de la mode italienne, Milan est aussi un lieu de référence dans le domaine du design. Aussi le voyage, qui, du 17 au 20 octobre prochain, porte ses pas dans la grande ville lombarde. est-il l'un de ceux que la terminologie actuelle qualifie de « pointu ». Une logique due aux Amis de l'union des arts décoratifs (Palais du Louvre, 107, rue de Rivoli, 75001 Paris, tél. : 42-86-98-17) qui a prévu des rencontres avec ces ordonnateurs de l'espace intérieur que sont les architectes designers, avec les industriels qui traduisent les projets de ces derniers dans divers matériaux, et des visites de salles d'exposition que l'on yeut absolument appeler « show-rooms ». Parmi les architectes : Andrea Branzi, chef de file du nouveau design et de la tendance néo-primitiviste. Alessandro Mendini, inventeur du «re-design», Denis Santachiara et le design « surnaturel », Michele de Lucchi, concepteur de l'exposition. Les ateliers de fahrication sont spécialisés dans le plastique (Kartell), le rembourrage (B et B), le verre (Footana Arte) et le métal (Alessi). Au nombre des lieux où sont exposés pièces uniques et ohjets de séries illustrant la haute technologie italienne comme les plus simples techniques citons, pour les initiés, le Museo Alchimia, la Design Gallery - qui présente les productions du groupe Memphis, Zeus, Danese, Unifor, Domus Academy et Esprit international, aménagé dans une ancienne hrûlerie. Guillemette Delaporte, du département contemporain du Musée des Arts décoratifs, accompagne ce voyage dont le prix s'élève à 6 200 F comprenant vols, transferts, trois nuits avec petit déjeuner et trois

Sélection établie par Patrick Francès et Danielle Tramard

IV\* Festival des cathédrales, du 12 septembre au 5 octobre. dans seize villes picardes. Des musiciens venus d'Allemagne et de Suisse interpréteront la messe en si mineur de Bach, des œuvres de Mendelssobn, Respighi, Monteverdi d'une part et, de l'autre, des œuvres peu jouées comme la symphonie-cantate Lobgesang de Mendelssohn, la serenata Gloria e Imeneo de Vivaldi, la cantate Applausus de Haydn, ou des œuvres de compositeurs peu connus. Renseignements: numéro vert (05-248-248) on Minitel (3615, code Festivarts). Reconstitution historique exceptionnelle à Chambord, les 6, 7, 12, 13 et 14 septembre,

avec la participation de 1 200 comédiens, danseurs et cascadeurs, 50 chevaux pour les scènes de bataille, canons à images et laser, jets d'eao et fontaines, effets pyrotechniques. Thème de cette création inédite : François I et la cour de France, les guerres d'Italie et l'avenement de la Renaissance en France. Ouverture des caisses à 20 h 30, sur l'esplanade Nord du château. Prix d'entrée : 50 F; tarif réduit : 30 F. Dernière relève de la garde

impériale. dans la cour des Adieux du château de Fontainebleau, les samedi 7 et dimanche 8 septembre, de 9 b 30 à 12 h et de 14 à 17 h. Une douzaine d'hommes en uniforme de 1808 effectueront exercices et parades, expliqueront au public la vie des soldats de l'Empire et évoqueront les différentes campagnes militaires de leur

Grand «ralive gaulois», les 14 et 15 septembre en Bourgogne. Objectif : le mont Beuvray, près d'Antun, en Saône-et-Loire, siège de l'antique Bibracte, l'une des plus riches villes fortifiées de la Gaule celtique, où Vercingétorix fut proclamé chef des Gaulois. Des milliers de randonneurs sont attendus pour cette grande fête du patrimoine et de la civilisation celtique. Sur place, foire gauloise et découverte des fouilles de celle que César considérait comme « la plus grande et la plus belle ville de la Gaule».

Il y a cent ans, les Chemins

de fer de Provence onvraient le premier troncor de la ligne Nice-Digne. Pour pélébrer cet événement, un tran spécial à vapeur, sembiabléao « train des pignes » de la Belle Epoque (sa vitesse permettait de ramasser des pommes de pin peur alimenter le foyer de la locométive), effectuera, dimanche 8 septembre à 8 b 40, le trajet Digne-Puget via St-André-les-Alpes et Annot, De 96 F à 174 F selon parcours; retour par autoral Reuseignements office de tourisme de Digne-les-Bains, tel.: 92-31-42-73

Le Québec, norvelle destination pour les amateurs de gibier d'eau erde bécasse. Jet Tours y a sélectionné et réservé deux territoires de chasse dans l'Outaouais, avecguides et chiens (on peut amener e sien), pour la période du 25 sestembre au 25 octobre. Rens ignements agences de voyages, agences Air France et au 47-45-01-95.

Les quarante-sinquièmes Fêtes de la vigne célèbrent, jusqu'au 8 septembre, à Dijon, le début des vendaiges. Groupes de danseurs et de nusiciens venus du monde entier. Renseignements sur le programme : l'estival de musiques et danes populaires (tél. : 80-30-37-55). Pour se loger, consulter l'offic de tourisme de Dijon (tél.: 80-10-35-39).

Pour ses ving: ans, la Grande Traversée des Alpes, association granbloise créée pour promonvoir la pratique de la randonnée sur le tracé lac Léman-Méditeranée, grâce, notamment, à la création de gîtes d'étape, organis, les 7 et 8 septembre à Ceillac-en-Queyras, dans les Hautes Alpes, des rencontres constcrées à la nouvelle donne du tourisme de plein air dans les Alpes. Renseignement au 76-42-08-31.

Forfait thalasso-tennis au
Touquet, du dinanche soir au
vendredi, à panir de septembre :
5 nuits d'hôtel 2 heures de tennis par jour pour apprendre ou se perfectionner (proupes de 2 à 4 personnes), 4 soins de thalasso par jour, sauna piscine d'ean de mer chauffée. À partir de 4 225 F par personne en chambre double et demi-pension à l'hôtel Ibis (tél.: 21-09-87-00) et de 4 700 F au Novotel (21-09-85-00).

عُكِدًا فِي الرَّصِ

 $(x,y)_{0} = (x,y)_{0} \in \mathcal{X}$ 

1 4 W

4 - 1 1 Edite

The second section

Committee of the Commit

and the second

er da eye

وأحادرك ليشوا الإحواج والأساء

· · · he allow

5 Sec. 584

1 274-15

that the appearing

the first of

A Charles Agency

to the discussion with the

40.00 382 金銀粉

THE ME SO A

والراء المجول أبيل أحاجا

THE STREET, SALE

وأناف إيدورس ما

and the state of the state of

---

The same of the same

وأكيت وتهوش وعهد أأأجراه

i receive and e

 $\label{eq:state_eq} |x| = -2(x + 2x) \sqrt{g_{\rm eff}^2(p_{\rm eff}^2)} \cdot \sqrt{g_{\rm eff}^2(p_{\rm eff}^2)}$ 

\* 1 - 1/2 - 11 - 43 (\* 2

\*\*\*\* + alest est

والمناس والمعامل والمراسطة

and the great land of

March Street

A STATE OF STREET

# 10 A # 15 A #

Comments the said

the stranger of the

يهينيو يسيرا المان

4 小豆成体 14 1

to the search of the search

The State States

To product the The state of the state of The season of the season of

- : <del>15</del>, <u>- 2</u>1

The De Compa

· 45 - 45 2

Catherine Co.

Aldrew Comment

direction of

Fu Jan

The two news

· ....

Torrange of the

- x ...

A · Jane

Piggs .

4.34

Francis (Fig.

A gray

Property of the

\* . . .

43.00

4 MCMCACHINA

1

A Section 1

Tandis que le Centre Pompidou expose l'ensemble des projets de l'architecte milanais Aldo Rossi (1), c'est en Limousin, sur le lac de Vassivière, que cette figure marquante et controversée de l'art de bâtir a terminé l'une de ses premières œuvres sur le sol français, un lieu de création et d'exposition consacré à la sculpture, et dont cet édifice est en quelque sorte la « première

& JE ne savais pas que vous aviez un Canada dans votre pays!», plaisante Aldo Rossi, enfin à l'œuvre en France, là où on s'attend le moins à le trouver (2).

La région de Vassivière n'a rien d'un paysage mièvre. EDF, au temps de sa période barragiste, y a créé une immense retenue (1000 hectares) autour de laquelle s'est organisée une activité de tourisme social strictement réglementée et fort discrète (les rives sont préservées des constructions). L'élément aquatique a donné une nouvelle dimension au paysage, élargi les horizons, créé des rivages sur lesquels on a envie d'accoster. Ce bout de Limousin a désormais quelque chose du Grand Nord avec ses fjords qui s'enfoncent dans le granit et le tissu forestier. Toutes les aven-

tures y sont possibles « C'est un lieu intéressant pour le futur. dit encore Aldo Rossi, parce que c'est très salitaire, très libre.» L'architecte qui avait dresse son «Théâtre du monde» sur la lagune vénitienne a donc abordé l'île de Vassivière, tirant son batean sur la terre ferme comme Fitzcarraldo sur les berges de l'Amazone. Un paysage fort appelle une œuvre forte; les îles ont toujours séduit les architectes. lls les ont parsemées de temples, d'arcs de triomphe, de tombeaux. lci, on nous propose un Centre d'art, consacré à la sculpture.

Le monument, accompagné tout au long de sa construction par l'architecte français Xavier Fabre, ancien élève de Rossi à Zurich, épouse le mouvement d'une clairière qui descend sur le lac. En réalité, l'édifice est composé de deux parties dont l'ensemble forme un «i», point compris : une galerie qui a l'éian d'un aqueduc, une tour posée

# Guide

 Le Centre d'art contempo-rain de Vassivière (87120 Beaumont-du-Lac) avec son pare de sculptures est ouvert en partie et sera inauguré début octobre avec une exposition collective (Michel Aubry, Jean Clareboudt, Paul-Armend Gette, Andy Goldsworthy, Peter Hutchinson, Per Kirkeby, Bertrand Lavier). Pour tous renseignements, tél : 55-69- 27-27.

Aldo Rossi a beaucoup écrit. Certains de ses ouvrages ont été traduits en français : l'Architecture de la ville. Ed. Livre et communication, 1990: Autobiographie scientifique, Ed. Parenthèses, Marseille, 1988.

On peut lire égelement Aldo Rossi, architectures 1959-1987, par Alberto Ferlanga, Ed. Electa Moniteur, 1988. •

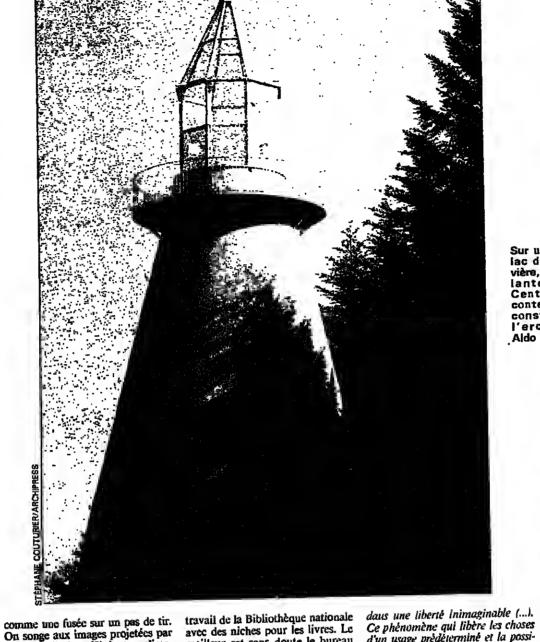

Boullée et Ledoux (3) dont on s'imaginait qu'elles ne pouvaient exister directorial du Centre, sorte de poste qu'à l'état d'utopies. De loin la perspective change totalement, et les deux éléments de l'œuvre ne sont plus qu'un, chartreuse, abbaye ou simplement silhouette romane dans une contrée qui en recèle beaucoup.

Rossi affectionne les symboles : la tour-phare surmontée d'une lanterne est là pour mimer la verticalité des arbres, fidèles compagnons de la taïga limousine, et pour dispenser lumière et fraternité. La galerie, au contraire, mime l'horizontalité de l'eau, mais c'est aussi un bâtimentfabrique, à hauteur d'bomme, fait pour en abriter le labeur et en stimuler la créativité.

La tour, le point sur le «i», un cône de 18 mètres de haut - Boullée justement raffolait de ces formes habéliennes, - est assez angoissante intérieurement, et l'on redoute, comme des spationantes, de voir se refermet deux redoutables portes de fer. L'escalier, chef-d'œuvre de précision mathématique, court le long de la paroi interne pour offrir au visiteur soulagé la lumière et un vaste panorama.

Dans la longue galerie se succèdent des espaces d'accueil, des bureaux, une salle d'exposition ainsi qu'un atelier et un studio d'artiste. Le résultat est d'une extrême simplicité formelle. Trop grande même et poussée jusqu'à la naïveté, diront certains, avec une finition qui accentue encore l'épure (brique de Toulouse et pierre de Compeix, un granit clair local).

Voilà pour une lecture rapide. Car la leçon de Rossi, pour le public français qui ne fait que le découvrir, est sans doute ailleurs. Comme dans la plupart de ses œuvres, Rossi, à Vassivière, procède par « injectians massives d'histoire à demi rêvée », accumule les références historiques, les croise avec un bonheur non dissimulé.

lci, c'est une nef - la principale salle d'exposition - rappelant l'atmosphère des églises primitives ; là, un triforium ; ailleurs des arcatures romaines; ou encore des bareaux qui évoquent un cabinet de curiosités du XVIIIe siècle ou une salle de

meilleur est sans doute le bureau de pilotage, ou guérite pour contremaître, capitonné de bois - le tout a la forme d'un campanile comme on en voit beaucoup chez Rossi - surplombant la salle d'exposition et donc le travail de l'artiste.

L'invantion de ce bâtiment est moins dans l'étalage de ces symboles un peu appuyés à l'adresse de la nature environnante que dans cette concentration en réduction de clins d'œil à l'Histoire qui crée une nouvelle esthétique étonnamment moderne. C'est cela la surprisc Rossi. Une œuvre d'une grande clarté malgré ou plutôt grâce à tous ces emprunts. Un métissage archi-

HTE-VIENNE

tectural limpide. Le rapport particu-

lier de l'architecte italien avec l'His-

toire, sa façon en quelque sorte d'ac-

commoder les restes du passé et de

la connaissance architecturale, ont

Marino Narpozzi (4) compare, en

fait, sa démarche à celle du « collec-

tionneur qui arrache les choses au

temps historique ». « En les isolant

du contexte dont elles saisaient par-

tie, poursuit M. Narpozzi, il les élève

hars du temps (...). Il les libère nan

seulement de la servitude du temps,

que. Elles deviennent alors disponi-

ner en des figures complexes qui les incorporent comme les fragments d'un système général de références perdues sant les seules garanties de leur survie en tant qu'éléments définitivement soustraits au temps.

»Che= Rossi, cela prend des traits véritablement modernes. A la différence des grands architectes du passé, qui apéraient à partir d'une sèlectian d'éléments transmis par la tradition, la rupture d'avec celle-ci, consommée au début du siècle, l'a dispense de ce travail de destruction, typique des architectes du mouvement moderne. Cela lui a permis de ne recueillir ce qui restait que sous la forme de prè-

cieux fraginents des ruines du

le monument de Rossi est la pre-

mière œuvre, la première grande

drer les autres, qui sont destinées à

être disséminées dans les 30 hectares

agrestes du parc. Le principe de ce

Centre d'art contemporain est en

effet d'accueillir des résidents - trois

ou quatre par an - qui, après avoir

exposé leur œuvre dans la tour, vont

ensuite la déposer, la fondre ou la

phante. Le public est invité à péné-

A vrai dire, on le comprend vite,

passé. «

excité la curiosité de ses exégètes. sculpture de l'île, celle qui va engen-

mais aussi de leur utilisation univo- confronter avec la nature triom-

bles à une réinterprétatian, et cela irer dans cette forêt de Brocéliande

Royère de Vassivière

d'un usage prédétermine et le bilité qui en découle de les addition-

plaisanteries », affirme Daniel

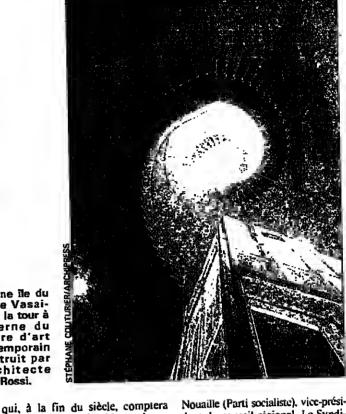

Sur une île du lac de Vasaivière, la tour à lanterne du Centre d'art contemporain construit par l'erchitecte

l'artiste.

peut-être d'inestimables trésors. dent du conseil régional. Le Syndi-Quand on se laisse prendre à l'aventure du land art, on en arrive à ne plus savoir, au cours de ce parcours sculptural initiatique, parmi les pierres qui jonchent le sol ou les troncs moussus, ce qui relève du travail de la nature ou de la main de

L'œuvre de Rossi s'inscrit donc dans un projet culturel : elle n'a rien à voir avec un caprice d'élu, avec une de ces salles polyvalentes qui errent comme des âmes en peine à la sortie des villages.

C'est Dominique Marchès, le directeur du Centre d'art, qui est allé chercber Aldo Rossi : «Je lui ai raconté mon histaire, celle de cette ile isolèe de tant, dans san petit bureau de Milan, camine on se confie à un médecin de campagne. Je lui al demande un geste d'artiste. Je ne suis pas venu le voir avec un programme (...). Le résultat c'est quelque chase de sacré, une œuvre très attachante, c'est du Chirico. On a collé à Rossi une image stalinieune parce qu'il a fait l'Ecole des cadres de Moscou. En réalité, c'est un

Le monument de Vassivière semble, en Limousin, tout au moins cbez les responsables régionaux qui ont accepte le pari Rossi (coût de la construction, le millions de francs partagés entre l'Etat et la région), réaliser le consensus parce que ici on aime la construction, ce qui dure. « Nous avons imposé le silence aux

cat mixte de Vassivière, regroupant huit communes, et qui gère le plan d'eau, soutient ce projet culturel qui arrive en renfort des activités touris-

On fait référence à cet autre grand moment de l'architecture locale, la gare de Limoges, « la cathédrale de la SNCF ", comme on dit dans la capitale limousine. La pierre, en Limousin, est un culte. « Faites le tour de nos ciutetières, plaide joliment André Leyeure, maire de Nedde, une commune riveraine. Ce sont de véritables œuvres d'art, même si nous ne sommes pas des Praxitèle. L'oyez nos imors de pierre seche. Ce sont nos pyrantides. Ici, ou a le respeet du granit. Notre savoir n'est pas livresque, c'est celui de la main.»

Ce n'est donc pas en Limousir qu'on lèvera la main pour jeter des pierres à Rossi.

> de notre envoyé spécial Régis Guyotat

(1) Exposition au Centre Pompidou galerie du CCI, jusqu'au 30 septembre. Lire dans le Monde du 17 août l'article de Frederic Edelmann.

(2) Rossi vient d'édifier également un programme de logements sociaux à La Villette, à Paris. (3) Aldo Rossi a d'ailleurs public une

traduction de l'Essat sur l'art, de Boullée. (4) In la revue l'Architecture d'autour-d'hui. Numero spécial consacré à Aldo Rossi. Nº 263, juillet 1989.

# Vacances-voyages

# HÔTELS

### Côte d'Azur

### 06400 CANNES

HÔTEL LIGURE\*\*\* NN 5, rue Jean-Jaurès - 06400 CANNES Tél.: 93-39-03-11. - Télex 970275 FAX 93-39-19-48. A 300 m de la célèbre Croisette et des plages Climatisé, insonorisé, chambres TV couleur. Tél. direct, minibar.

### 06500 MENTON

HÖTEL-VILLA NEW-YORK\*\*NN LOGIS DE FRANCE Chambres grand confort, climatisées, TV couleur, léléphone direct, vue panoramique, jardin, parking clos. La tranquillué à 100 m des plages. Forfait 7 J/7 N en

NICE

1/2 pension à partir de t 500 F. DOC: tél.93-35-78-69. Fax 93-28-55-07.

HÕTEL VICTORIA\*\*\* 33, boulevard Victor-Hugo 06000 NICE - Tél.: 93-88-39-60. Picia centre-ville, calme. Petit parking, grand jardin. chambres TV couleur, cable. Téléphone direct, minibar.

### Paris

# **SORBONNE**

HÖTEL DIANA \*\* 73, rue Saint-Jacques Chambres avec bains, w Tel. direct. TV couleur. De 280 F à 420 F FAX: 46-34-24-30. Tél.: 43-54-92-55.

### PORTE DES LILAS

HÔTEL LILAS GAMBETTA\*\* 223, avenue Gambella Tél.: 43-62-85-60 Téles: 211838. Fax: 43-61-72-27 Chambres insonorisées (290 F à 340 F)

### Afrique

TV couleur. Tel. direct, minibar.

### **BURKINA-FASO**

HÖTEL EDEN PARK\*\*\*\* HOTEL EDEM FARK

100 chambres - 10 suites - bars 
101 chambres - 10 suites - bars 
102 chambres - 10 suites - bars 
103 chambres - 10 suites - bars 
104 suite à 5 minutes de l'aéroport

Of BP 2070 OUAGADOUGOU 01.

Tel.: 31-14-86 - 31-14-88. Teles.: 5224 - Fax: 31-14-88.

هكذا من الأصل

10 8 Burgary

March Carrotte and the Our days. garage year or a 18000 23421 S. 400 . . . . .

A Section Co. 整理性 " المراجعين ويوهون

That sales

4. - 4 --

charges, 10

Burgarian de est

m 25 1 100

Sec. 1852

1-15- -

5 50

general and the

gongered of 10

Magrango et e

destination.

W. I.

Marine Co.

ger (Alaberta) En ger (Alab

Sept. 12 21 11 11

Magazin et et i

Section 1 - here 1 - 1

Section 1

Maria Com

March ...

목록 플러스텔레 (F. 19)

order Burn

,.2-tip \_ = 7 \*

Despose and

A. Oak Mar

Tomardonas =

gpagengasis (

TOTAL CO.

STATES OF THE PARTY OF THE PART

المادية المادي المادية المادي

general ...

Same in 1 2

 $\mathcal{H} = f(0, \mathbb{R}^2)$ 

Market I. ...

**第**454年2月

Parett. II

Feb. 201

600 (80)

THE CALL

**李伯传教** \$250 2.50

LAN STREET, STREET

a residence

in many particles

14th 15th 1 1

to Cuties - - wait

15 S

Pour west of a select

1 14 15 B

# Connemara le spleen gaélique

Suite de la page 11

Refuge exntique et luxueux, Cashel Hnuse c'est eussi une déherdante oasis d'acacias, d'azalees et de magnilias dans cet océan de teurbières, une plage timbre-poste et un tennis dans l'odeur des bêtes. Sur les murs du ceuleir d'entrée en a accroché quelques photos qui rappellent, en neir et blaec, la « de Geulle party ». On a aussi affiché la note datée du 3 juin 1969. Là, hiffent l'intitulé de la celenne « Camments », le général avait reyalement octroyé à ses hôtes un « Excellent séjeur » qui ne fut sans doute pas étranger au succès com-mercial de cet endroit perdu,

Au pramier étuga, Mª McEvilly mentre, evec une émetien nen feiete, la petite (sécurité ehlige) chambre (numéro 15) qu'il occupa et la numéro 16 qui, transformée en hureau, lui permit de centinuer, le matin, la longue rédaction de ses Mémoires. Les propriétaires se souviennent aussi de la perfec-tioe avec laquelle le général s'exprimait en anglais et de l'énergie qu'il dépensait peur capter, avec difficulté, sur un petit peste de radio, les dernières nouvelles d'une France hientôt pempido-lienne. Au rez-de-chaussée, à proximité des Chesterfield du bar, il y a la bibliothèque transformée en chapelle le premier dimanche et, plus loin, les photographies en couleur de MM. Chirac et Pasqua venus ici il y a quelques aenées pour un joyeux pelerinage.

mémeire le séjour du général et de l'escerte policière irlendaise qui le suivait dans tous ses déplacements. Quittent un après-midi de mai Cashel Hnuse pour la superhe Sky Road eu les plages désertes de Mannin Bay, les de Gaulle ont-ils jeté un œil à cet eedroit magique qu'aucun guide ne sait situer avec précisien? Un endroit qui scelle deublemeet, audelà de l'Europe et de l'Amérique, l'ancien monde et le futur,

Cela se passait quelque part au sud de Clifden et de son lec salé, à quelques centaines de métres d'un lieu-dit baptise Ave Maria eù l'en a place uee Vierge hlanche face aux tourbières. C'est sur uee frange océane, dens les premières années du siècle, que Guglielme Marcoei reussit, pour la première fois au monde, à lancer, via sa télégraphie sans fil. un message à travers l'Atlantique, El c'est là encore, dans le bog Derrygimla béni des dieux de la modernité que, propulsés par les 700 ch de leurs deux Rolls Reyce Eagle VIII, les lieutenaets Artur Brown et Johe Alcok pervinrent à peser leur hiplace, ancien hembardier, après seize heures et vingt-sept minutes, ralliant pour la première fois et in extremis, via les airs, les deux continents.

Brown et Alcok, ce matin de juin 1919, entraient dans l'Histoire six ans avant Charles Lindbergh. De la statien Marcoei en ne treuve plus, dans les beutiques de Clifpour un joyeux pèlerinage.

Connemara, fin d'un moede et déjà début d'un autre. Quelques

den, que quelques photographies jaueies. Et, en l'honneur des deux aviateurs, oe a, en 1951, dressé un

empennage de ciment sur une colline veisine. Ainsi le lieu magique reste-t-il jeliment inaccessible evant qu'un circuit tnuristique, demain, vienne facheusement le hanaliser. La menace n'a malheu-reusement rien d'irréaliste.

Teut semble encere, ici, miracu-leusement préservé, fournissant parfeis les images revées de ce que devait être la France d'avant-hier, images vite reprises par l'irratien-nelle Irlande. Ici les bœufs vivent plengés dans les iris et les paysans en chemise blanche faneet è la fourche sans qu'on parle encore de travail « à l'encienne ». Ce sont les moutens tachés de peinture courant à flanc de mentegne, les centaines de kilomètres de murets de pierres sèches. Et puis les paysans encure, lisant l'Irish Times sur leur tracteur, les fêtes foraines et leur matériel datant de l'entre-deux-guerres. Et puis déjà, le croisement des vélos irlandais et des VTT estivaux du continent.

Combien de temps réussira-t-oe à garder l'équilibre ? Propriétaire de le guest house Atlantic Coast de Clifden, M. Donal Scanell sait que la belle époque ne durera pas. « Il fandrait plutet parler aujourd'hui d'un reneuveau du teurisme étranger dans le Connemara, explique t-il. Dejà dans les années 60 beau-coup d'Anglois venaient durant l'été. Puis le conflit avec l'Irlande du Nord o mis un terme à tout cela. I la fin des années 70 le phênomène a repris grace notamment eux Français », ajoute M. Scanell.

Chacun trouve ici ses propres raisens, nationales, de faire le voyage. Pour les riches Irlandais de Dublie, il s'agit du golf et de l'esprit libéré et musical des pubs. Peur beaucoup de Fraeçais, le Coonemara c'est la pêche et le «cadre sauvage» peedant que les Allemands viceoent à l'extrêmeouest jouir d'un immense espace naturel qu'ils perçoivent comme vierge. Ailleurs ce soot les Neerlandais et la pêche en mer, les lta-liens pour le cyclisme et les

C'est du Connemare, pointe avancée de t'Europe occidentale que Marconi lanca à travers



citeyens américains ee quête de vraies raciees familiales ou d'antécédents fantasmés.

« Teut cela, bien sûr, n'aura qu'un temps et les Européens trouveront demein, en Ecosse eu ailleurs, un autre Cannemare », préveit M. Scanell. Le vrai, alers, redeviendra-t-il ce qu'il fut? A l'ouest de Galway, les jeuces trouvent de bonees raisens peur ee plus parler la langue celte. Et, tan-dis que l'épidémie de Bed end Breekfast prend d'ioquietantes dimensions, les villages vieillissants ne trouvent plus les effectifs musculaires nécessaires pour coestituer leurs équipes de foothall gaélique.

Aujourd'hui les mariés de Ballyconneely ent regagné leur quartier londonien. Le billard est disponible et le temps fraîchit. Le Connemara s'enfonce dans l'hiver et ses solitudes. « Ici, a écrit de Gaulle, c'est aure chose que lain, c'est ail-

> de natre envoyé spēcial Jean-Yves Nau personne), on trouve quelques

• On na compte plua lee moyens de se rendre en Irlande. Par avion, Aer Lingus assure, depuis Dublin, des correspon-dencaa pour Galway, dans le Connemara. Sur place, si l'on ne paut user de le bicyclette, une automobile est pratiquemant indispensable. Plutot qu'à la location, on aura elors recours au carferry, depuis la France : de nombreuses possibilités exietant, notamment via la Granda-Bre-

On préférera toutefois, bien qu'elles soient plus onéreuses, les liaisons quotidiennes, croisières miniatures et avant-goût de l'irlande, proposées par Irish Ferries au départ de Cherbourg ou du Havre (Renseignemants : (1) 42-66-90-90).

Sur place : outre les Bed and Breakfast (bonnes et moins bonnes surprises; compter envirares Guest House comme à Clifden (Atlantic Coast, Market Street). Les hôtels de luxe (Cashel House, Rosleague Manor, etc.) sont parfaits et leurs prix

L'Office national du tourisme irlandais en France (33, rue de Miroemesnil, Tél. (1) 47-42-32-55) fournit gracieuse-ment une brochure proposant différentes locatione souvent très

Na pes éviter, enfin, lee pubs. A Clifden on se doit d'aller au très classique Guy's Bar. Visiter aussi, après la National Park, les pubs de Ballyconneely, Leenane et le superbe Keane's pub construit en 1820 par Alexander Nimmo. (M. Joseph Keane. Maem. Galway, Tél: 091-71-147).

Plus généralement, se reporter au Grand Guide de l'Irlande. Editions Gallimard, « Bibliothèque du voyageur ». .

TABLE

# Les petits pâtés de lord Clive

A LLEZ done savoir pourquoi, venant de courir mon Vivarais gourmand, me voici en plein Languedoc! Un point commun pourtant : le mouton, doot Olivier de Serres, enfant du pays, disait de lui que, pour faire partie du menu bétail, « en valeur il ne le cède à aucun ». Il ajoutait que ce « bėtoil à laine » doit être au premier rang puisque « employé o naurrir exquisement l'hamme et le vestir commodément ».

Le mouton, donc, que l'on retrouve dans les petits pâtés de Pézenas, petits pâtés dont ma grand-mére, vivaroise pur sang, enchantait mon enfaece. Ils ont une histoire, et même une belle

Pézenus est une ville du dix-hui-tième siècle, figée dans son passé glorieux. Il suffit, remarquait Georges Pillement, d'un mot de moquerie dans la houche d'un Molière ou d'un La Fontaine pour qu'uee petite ville de proviece devienne le synonyme d'un ridicule : ce fut ainsi le cas de Landerneau, de Quimper-Corentin et de Pézenas. Certes, c'est dans cette demiére ville que Moliére écrivit ses Précieuses ridicules, mais cela ne signitie point que la marquise d'Escarbagnas fut une figure des Etats du Languedoc pour lesquels il joua ses premières pièces eo t650.

Au siècle suivant, Pézenas fut la Cote d'Azur des touristes et des malades venus consulter la faculté

RELAIS BELLMAN, 37, r. Franc-tw,

47-23-54-42, Jusq. 22 h 30, Cadre élég.

F. samedi, dimanche.

FLORA DANICA, sur un jardin

SAUMON, RENNE, CANARD SALÉ.

142, av. des Champs-Élysées, 43-59-20-41

COPENHAGUE, 1 de étage



de Montpellier. C'est ainsi que, à la fin de sa vie (il est mort eo 1774), lord Clive, gouverneur des Indes, y fit un séjour réparateur. Il menait graed train de maison et reçut, ee son château voisio, les nobles des eovirons.

Le cuisinier de lord Clive était-il hindou ou anglais? Une chose est sûre, il cuisinait parfaitement les mince-pies, des mince-pies de sa

(Publicité) INDEX DES RESTAURANTS PAR QUARTIER

ENTOTTO 45-87-48-51 - F. ess. 1-37-14-Nordesinn, 13-

Spécialités éthiopiennes.

REUILLY-DIDEROT

Musique, danse indienne.

Cuisine raffinée

160, r. de Charenton, 12

F. lundi 43-46-73-33

ceoception et que bientôt toute la

ville voulut coneaître. Avec l'autorisatioe de soo maître, il en doeoa le recette à plusieurs graodes familles locales. Uo pâtissier piscéoois de la rue des Chevaliers-Saiot-Jeao, nommé Roucairol, se mit aussi à en fabriquer, et les petits pâtés écossais de lord Clive devinreot les petits pâtés de Pézenas

AUBERGE DE L'ARGOAT,

27, avenue Reille (14).

45-89-t7-05.

Spécialité poissons, F. sam. et dim.

LA FOUX 2, rue Clément (64) F./dim 43-25-77-66

Alex aux fourneaux.

Il s'agit de petites corbeilles de pâte brisée garnies d'une farce de chair de moutoo, graisse de rognon de mouton, cédrats hachés avec des zestes de citroo (coefits et frais) et d'oraoge. Oo recouvre d'un «toit» de la même pate, oo pique la surface de quelques trous et, eprès un repos oocturne, on dore eu jaune d'œuf et on passe au

Si vous passez par Pézceas (aucue guide n'y signale un restau-rant de qualité), vons pourrez rêver devant l'hôtel de Grasset et soo eoble escalier, devant l'hôtel d'Alfonce où, le soir du g novem-bre 1654, Molière joua la comé die, ou devant la maison du barhier Gély, ami et bôte de l'auteur du Misanthrope... Mais où trouver les petits pâtés (au food très englais de conception) de la vil-

Pour être franc, je ne pense pas que l'oo eo trouve eoo plus eo

Non plus qu'à Paris.

Dommage peut-être. Il oe vous reste plus qu'à les préparer à le maison, arrosés, par exemple, d'un hermitage blanc. Mais, puis-que lord Clive il y avait, pourquoi pas un verre de porto vintage, ce vio lui eussi oaturalisé outre-Manche, comme le mince-pie!

La Reynière



# Semaine gourmande

### Barattero à Lamastre

Des déceooies ce fut, cet Hôtel du Midi, avec M. Baraterro eo cuisine, puis avec Ma Barattero maintenant la tradition, la grande adresse ardéchoise. Bernard Perrier, chef puis patron, a su conserver à la maison son style et quelques plats de la tradition comme le pain d'écrevisses sauce cardinal, la poularde trufféc eo vessie, etc. Mais vous vous régalerez aussi du soufilé glacé aux marrons ardéchois. Le tout bien arrosé des vins de la cave. Menus: de 160 F à 340 F; à la carte, compter 350 F-400 F.

▶ Barattero, place Saignoboe, 07270 Lemaetre, Tél.: 75-06-41-50. Fermé dimanche soir et lundi. Salon : 35 couverts. CB-AE-DC. Chiens acceptés.

### Lo Podello à Antraiguessur-Volane

J'ai signalé déjà cette dame de l'ARC, la ferveur d'Héléoe Baissade pour l'authenticité du produit et le respect du folklore. De la daurade au saiot-péray aux criques accompagnaet la poularde à la crème, quels délices | Menu, vin compris, à 100 F et 160 F, et

► Lo Podetiu, ta Place, 07530 Antralgues. Tél. : 75-38-71-48. Fermé jeudi. Chiens acceptés.

### Marc et Christine à Annonay

Belle maisoo avec jardin, domaine de Marc Julliat, enfant du pays et élève de Bocuse. Des meous-carte (de 145 F à 260 F), négligez celui consacré à l'Ardèche « revue et corrigée » pour mieux apprécier l'aotre : « Traditioo pour festoyer ». Mieux même, vous irez eu Patio, bistrot anoexe (tél.: 75-67-58-41) aux plats paysans savoureux. Décoovrez la soupe à l'oie, cèpes et ail doux, une trouvaille signée Marc Julliet. Menus : de 145 F à 260 F ; carte, compter 250 F-300 F.

Marc et Christine, 29, avenue Marc-Seguin, 07100 Annonay. Tél.: 75-33-46-97. Fermé dimanche soir et lundi. Parking.

### La Vieille Auberge à Charmes-sur-Rhône

Vieille mais récemment récovée, ce qui n'ôte rieo à son charme. Et honoe cuisioe du patron, J.-M. Gaudry, qui cuisine la lotte en danbe au vio de Saint-Joseph et le pigeoo rôti au cornas. Belle cave de vins des côtes du Rhôoe, belle terrasse donnant sur uo jardio iotérieur. Quelques chambres. Menos de semajoe: 95 F et 155 F; le dimanche: 230 F et 290 F; à la carte, compter 300 F-350 F.

t.

**~** ⊱.,

▶ La Vieitte Auberge, rue Ber-tois, 07800 Channes-sur-Rhône. Tét.: 75-60-60-10: Fermé dimenche soir et mercredi. Salon: 30 couverts. Perking. CB-AE-DC. Chiene acceptés.

### Aux quatre coins de France

CHAMPAGNE J.-B. MICHEL\* B.P. nº 5 MOUSSY 51200 EPERNAY

Proprietaire-viticulteur Doc. et tarifs sur demande Etiquettes personnalisées « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. »

L'OR VERT CAVE VITICOLE DE CLEEBOURG\* 67160 Wes embourg - Tel. : 88-94-50-33

PUBLICITÉ TOURISME-GASTRONOMIE Renseignements: 46-62-73-75

# عَكَدُهُ مِن الأصل

Marrille State

ANS Saint-Germain-des-Prés regorgeant de bars à vin, à bière ou à rien de particulier, sur le trottoir même où ses voisins de boulevard, Le Flore et Les Deux-Magots, proposent du whisky à leurs guetteurs de songes, il est un endroit fréquenté par une élite marginale, une sorte d'amicale de la flibuste et du tropicalisme, qui soigne ses oublis, ravive ses regrets dans le miroir d'un breu-

Ils ne sont pas tous borgnes, mais tous aiment cet endroit où, depuis plus d'un demisiècle, on sert les sélections les plus authentiques de leur alcool préféré : le rhum.

vage plus rare. La Rhumerie, avec, bien sûr, ses rhums, blanes ou vieux, e'est-à-dire d'ambre, vieillis en filts : des étagères d'étapes du bout du monde, la Martinique et la Guadeloupe, Marie-Galante et la Bar-bade, Cuba et le Brésil, qui respi-rent le créole et la canne à sucre; et qu'un barman compréhensif a rangés soigneusement, en fonction des qualités variées de sonvenirs épars de sa clientèle.

Au 166 du boulevard Saint-Germain, on ne posera jamais de question à l'inconnu qui commande un Trois-Rivières plutôt qu'un Toquino des rives de l'Amazone. Que sait-on de la géo-graphie de oos mélancolies? Les consommateurs sont-ils d'anciens administrateurs des colonies? Des exilés volontaires revenus de tout et des îles, avec, dans l'œil, des désarrois de bagnard? Des continentaux de la Creuse ou de Lorraine qui ont, un jonr, croisé la négritude pendant leur fuite, et qui tentent, en vain, d'effacer de ce boulevard-ci ses images de femmes blanches?

Ou'importe, Ceux de La Rhumerie s'en moquent, ou plutôt ils savent assez les bonheurs et les malheurs proposés par les terres où se distillent les Clément et le Père Labat pour s'interroger plus avant. Un bomme qui connaît le Crassus de Médeuil, rhum produit par les alambies d'une petité fabrique de la Martinique, a bien le droit de garder pour îni ses secrets. Il lui manque forcement un morceau d'âme, les reins d'une maîtresse abandonnée sur place, ou des lambeaux d'illusions. Cinq ou six mitiés de ces vérités d'alizé se tiennent chaque après-midi au bar ou à l'un des coins de la terrasse, et plus encore le soir, seuls ou par deux, à ressasser leurs chimères de sucre et de citron vert.

Lenr décor rappelle à peine leurs paradis perdus. La Rhumerie possède sa balustrade de bois, deux marches qui surplombent le boulevard, comme dans les artères mornes de Pointe-à-Pitre ou de La Havane, mais les ventilateurs brassent trop vite un air sans humidité, le bois des chaises est trop neuf, la peinture sans écaille. A chaeun de se débrouiller, de reconstituer sa case à punch dans le recueillement du rhum.

L'écho du passé est, ici, tout intérienr, et fonction du nombre de petits verres, des épices logées dans ce maudit punch d'amour qui vous fait danser assis. Si vos rèves s'éloignent, capturez-les à coups d'accras de morue ou de boudin créole, servis toute la journée, entre deux tournées. « Sucrésale», comme disent à peu près toutes les chansons de biguine. L'établissement fournit les ingrédients. Vos histoires de corsaires vous appartienment.

Quant au boulevard, au coin de la rue de l'Echaudé, puis du passage de la Petite-Boucherie, c'est un carré du vieux Paris, le prolongement de l'église Saint-Germain, Moyen Age et existentialisme mêlés, Sartre, Boris Vian, plutôt qu'Aimé Césaire et Cendrars.

Le fondateur, Joseph Louville, un Martiniquais en rupture d'études de droit, ne s'était pas trompé d'endroit, pour venir faire ici la nique aux cultures dominantes des alcools. Négociant en rhum aux entrepôts de Bercy, il avait eu l'idée de vendre ses « ti punchs», en 1931, dans les allées de l'Exposition coloniale. Puis,

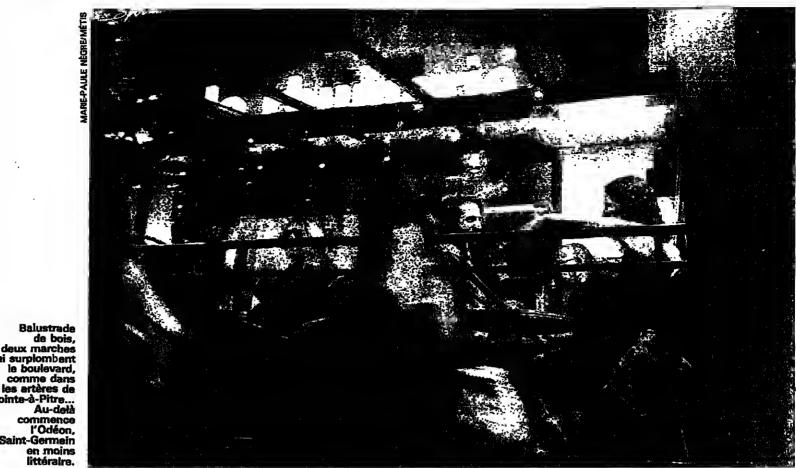

qui surplombent le boulevard, comme dans les artères de Pointe-à-Pitre... Au-delà l'Odéon, Saint-Germein

# L'amicale de la flibuste

devant le succés rencontré, il s'était établi, l'année suivante, au plus près possible du carrefour, au cœur d'une France qui n'avait encore découvert que l'anis dans la panoplie des exotismes de fond de gorge. Il avait souri à l'engoue-ment naîf des Parisiens pour l'art nègre, posé sa chaise longue en retrait de la rue, et passe la main à ses trois fils. Le jazz faisait trop de bruit. Les Américains, à la Libéra-tion, imposaient d'autres musiques, moins câlines.

La Rhumerie connut tout cela —

la chronique de Saint-Germain et

l'affadissement du quartier, l'épo-que des cafés littéraires et l'arrivée de la fripe, mais légèrement à l'écart, ses cinquante mêtres de distance ressemblant à un hausse-ment d'épaules. Georges Bataille venait écrire sur la terrasse de planches. Antonin Artaud s'y soula. Hier encore, Gainsbourg le Sage traversait toute la ville pour un « damoiseau » ou une cachaça brésilienne. Mais on n'en fait pas un plat comme à côté, aprés

ici, les poèmes ont été bus. Les pamphlets rèvés, ou vite remisés, à la simple évocation de la vanité des choses, apprise là-bas, par-delà les mers, et toujours rappelée par le rhum. C'est vrai que Saint-Germain, devant le 166, n'est déjà plus tout à fait Saint-Germain, La Rhumerie n'a pas Lipp pour vis-à-vis, comme ses deux célèbres voisins. Une banque, deux immeubles gris et quelques arbres malades composent son paysage. Juste à sa gauche, à dix mètres, Saint-Germain se prolétarise dès le carrefour Mabillon.

Au-delà commence Saint-Germain en moins chic. moins littéraire, diront les consommateurs snobs qui ont fait promesse, dans le malt ou la vodka, de ne pas dépasser l'église pour leurs glissades païennes. Qu'importe encore! Le rhum s'internationalise depuis les voyages outre-Atlantique et les vacances aux Antilles, et il se doit à une clientéle plus mélangée. Le rhum n'est pas le mescal. Il n'a pas besoin de protéger ses chapelles. Finis les temps ouvriéristes du café-rhum de comptoir et des alcools de pătisserie. Aujourd'hui, le rhum n'aime plus le baba. D'agricole, comme on le nommait, il redevient aristo, expose ses millésimes, de Bally à Dillon. et vante des vertus jusqu'ici réservées au cognac.

Dominique Louville, la petitefille de Joseph. dirige désormais un établissement spacieux, net, aux couleurs claires. Les vieux clients s'en plaignent peut-être, regrettant l'ombre propice aux siestes embrumées. Des familles viennent, après le cine, avaler des cocktails multicolores rencontrès au Club Méditerranée, douteuse modernité du rhum.

On flirte dans l'arrière-salle. l'hiver, sous les aquarelles de Marie-Claire Biard et la collection de vieilles afficbes. Les peaux sont claires et, l'été, les langues irès étrangères et si peu créoles. Les Antilles habitent tout Paris, inutile donc d'enfermer La Rhumerie dans un ghetto puisque Saint-Ger-main se renie et se réinvente chaque jour, s'offrant à tous les rythmes, même les plus anachroniques. L'autre jour, à la terrasse bondée, ensolcillée, une Suédoise a commandé un bourgogne aligoté avec glaçons. Le garçon, pour s'en remettre, s'est servi un petit verre de rhum blanc.

Les habitués, devant le danger, ont resserré leurs rêves. Un autre! Un autre Trois-Rivières pour que lcurs secrets, aussi douloureux soient-ils, ne s'échappent pas tout

Philippe Boggio ▶ La Rhumerie, 166, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. Tél.: 43-54-28-94.

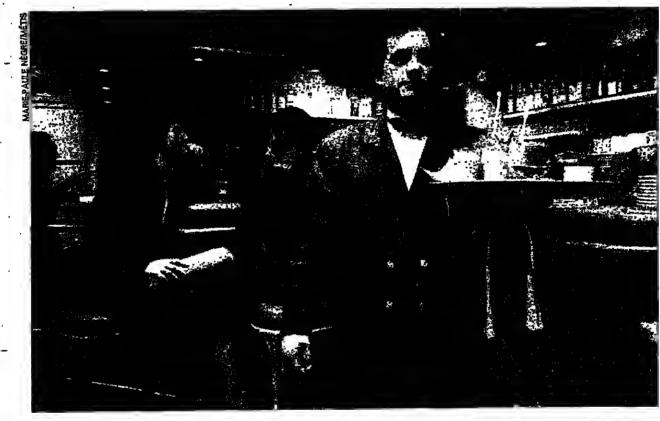



### PRÉCIEUSE LOCALISATION

Quand l'adversaire a ouvert les enchères, il est possible de bien localiser les gros honneurs qui sont dehors, comme le lit une championne danoise dans cette donne du championnal d'Europe de

|                               | <b>♦1</b><br><b>©V875</b><br><b>©DV9864</b><br><b>♣AD</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| +DV8764<br>CRD<br>OR72<br>+96 | N 0 E 0 5 3 0 9 6 0 10 3 4 10 8 7 5 4 2                   |
|                               | ↑AR9<br>∇A 10 4 3 2                                       |

Ann : O. don. E.-O. vuln. 8. Kalk. 2 (? 4 SA 6 (?)...

#RV3

Ouesi ayant entamé la Dame de Pique, comment Bettina Kalkerup en Sud a-t-elle gagne ce PETIT CHELEM A CŒUR contre toute dèfense?

### Reponse:

Ouest, qui avait ouvert, détenait forcement le Roi de Carreau et Roi Dame de Cœur, et il fallait donc renoncer à l'impasse à Carreau et espérer que Roi Dame de Cœur seraient secs. Mais comment ne perdre aucun Carreau?

La première possibilité est de trouver le Roi de Carreau sec, mais c'est peu probable et, heureusement, il existe une ligne de jeu imparable même si le Roi de Car-reau n'est pas sec. Il suffit de faire un jeu d'élimination et de mettre Ouest en main à l'accut! Ainsi Bettina, après avoir pris avec l'As de Pique, a tire l'As de Cœur (sur lequel Ouest a fourni le Roi de Cœur), puis elle a fait le Roi de Pique, a coupé son dernier Pique et a joué trois fois Trèlle (l'As. le Roi et le Valet). Ouest a refusé de couper pour ne pas être obligée de contre-attaquer Carreau sous son Roi ou Pique pour la coupe du mort (avec le Valet de Cœur) et la défausse du 5 de Carreau de Sud. Mais elle n'a fait que relarder l'échéance mortelle, car Bettina lui a alors donné la main à l'atout pour la même fin de coup...

### **PRÉCURSEURS** A DEAUVILLE

Depuis le début du Tournoi des champions. en 1964, au Casino de Deauville, les plus grands joueurs ont participé à cette compétition, et. à une époque oû certaines paires étrangères cherchent désesperèment à développer l'agressivité de leurs enchères dans l'utilisation de systèmes conventionnels «haude systèmes conventionnels «hau-tement inhabituels», il est intéres-sant de voir quelle était la ten-dance des meilleures paires internationales dans les années 70. Et c'est ici que les regrettés Jaïs et Trèzel peuvent apparaître comme des précurseurs. En effet, leur sys-tème pourtant naturel étail très pérant à cause de l'utilisation du génant à cause de l'utilisation du canapé avec des majeures de Irois cartes et une ouverture de l SA non vulnérable de 10 à 12 points seulement. Mais toutes leurs enchères étaient constructives, alors que le but de certaines conventions actuelles est essentiel-lement de déstabiliser des adversaires qui ne connaissent pas hien

|                                | ◆ A 7 2<br>♥ 10 9 6<br>♦ A 9 7 6<br>◆ A 6 5 | 6                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| ◆943<br>♥ADV<br>€854<br>◆ROVIO | ο N<br>S                                    | ◆6<br>♥8743<br>♥DV10<br>◆8743 |
|                                | ◆RDVI<br>♥R5<br>>R32<br>◆92                 | 085                           |

Ann.: O. don. E.-O. vuln. Nord Vivaldi Est Sud Jaïs Garozzo

passe passe passe Nord avant entamé le 10 de Cœur, Trézel arriva à faire quatre levées et il perdit 300 points, un hon coup à condition que Nord-Sud puissent déclarer et réussir 4 Piques. Or voici les enchères à la deuxième table :

Ogust Sheehan passe

Comment Sud peut-il gagner QUATRE PIQUES contre toute désense si Omar Sharif entanne le Roi de Trèfle?

NOTE SUR LES ENCHÈRES Le cue bid à « 3 Trefles » demandait au partenaire de décla-rer la manche si son intervention était solide.



# Anacroisés 🙉

nº 681

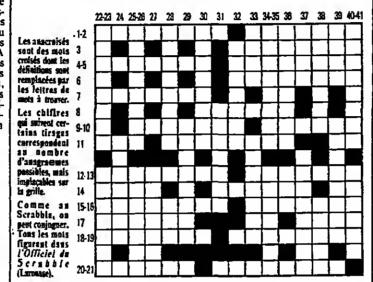

HORIZONTALEMENT

HORIZONTALEMENT

1. BEEIINRT. - 2. CEINOQU (+2).
3. AEIMNRSU (+5). - 4. CILOORU. 
5. DEEIIIRS. - 6. EEIILLTT. 
7. EEFLSUV. - 8. AAGIRU (+1). 
9. AEEEIMN. - 10. AEILSS (+5). 
11. AEEMSSTZ. - 12. DEEGIPRU. 
13. EIOPSTT. - 14. EIRRST (+2). 
15. ECILRTUU. - 16. AGIIRRU (+1). 
17. AEINRS (+11). - 18. EEIOSST (+1). 
19. ACEEMRSU (+2). - 20. EESSSU. 
21. AEFIOSTU. - 21. AEFIOSTU.

VERTICALEMENT VERTICALEMENT

22. BCOFIKOR. - 23. OEIONRU. ±
24. AEMORST (+3). - 25. AELMNNOU. - 26. EGINORS (+5). 27. EEINSSU. - 28. EIORTUVZ (+1). 29. EEEMRSTU. - 30. AACEIRSS (+7).
- 31. AEEIRST (+3). - 32. AEGIINT. 33. AEEIRPRS (+4). - 34. AEIIILNT. 35. CEEIRTT (+1). - 36. ADFIINS. 37. AOEGIIIK. - 38. EELLOSU. 39. AERSSTUU (+1). - 40. EEEINNSS
(+1). - 41. AESSST (+1).

SOLUTION DU N- 680 I. TURBANS (BRUANTS). Philippe Brugnon

1. AMOUREUX. - 3. TRAPUES
(TAPURES). - 4. ULULONS. - 5. RAIRAIS (ARRISAI). - 6. RAILLES
(ARILLES RALLIES). - 7. ESQUISSA. -

8. ATT(TRE. - 9. RUISSELA (LAIUSSER RUILASSE). - 10. USERIEZ ISUERIEZ). - 11. ESQUIMAU. - 12. TOILERIE (TOILIERE). - 13. ENGLOUTL - 14. EGUEULES (GUEULES). - 15. VEINEUX (ENVIEUX). - 16. LEPISME (EMPILES EMPLIES). - 17. EXODE5. - 18. NARINE. - 19. ANTHELIX, saillie du pavillon de l'orcille. - 20. CHITINE. - 21. NATALES (ALESANT). - 22. EPELEES. - 23. DIESEES. - 24. TAUREAU. - 25. UMLAUTS. - 26. ANGLICHE. - 27. TEZIGUE (ZEU. GITE). - :28. BULLARE (BAILLEUR, BULLERAI). - 29. LEPIOTE (PETIOLE, PILOTEE). - 30. TINTOUIN. - 31. REDOULS, arbuste méditerraném (LOURDES, OUDERS, SOLDEUR). - 32. SUSSIEZ. - 33. ELISENT. - 34. REFRENE (ENFERRE). - 36. RIQUIQUI. - 37. EXILAI. - 38. EBIONITE. - 39. EPAISSI (EPISSAI). - 40. INDEXAS. - 41. EMPALEE. - 47. DESSOLA (ALDOSES DESOLAS.

SAI). - 40. INDEXAS. - 41. EMPALEE. - 42. DESSOLA (ALDOSES, DESOLAS, DOLASSE). - 43. MAUSOLEE. - 44. ACAULE, saus tige apparente.

Michel Charlemagne ct Michel Duguet

# Scrabble (R)

Un moyen de moyenner

Au cours de vos vacances en Grêce, vous avez en du mal à débusquer l'«i greco, can-chemar de vos parties de scrabble. Cette lettre, en effet, correspond non pas au iota mais à l'upailon : Konrea, crypte, n'est trans-crite en Y qu'en capitale : Yapo, (H)pdre.

crite en Y qu'en capitale: Yiso. (H)pare.

Le V est redoutable car il sert tautôt de voyelle: ADYTON, chambre secrète des temples grecs - ECTYPE, idée provenant de la reprisentation, par rapport à l'archéppe - ELYME, plante des dunes - EPOXY, matèriau composite - HUSKY, chien de traineau - JUNKY - LYRER, vi, pleumicher (quèb.) - MILADY - MYXOME, turneur - OXY-MEL, médicament à base de miel et de vinaigre - PSYCHO - PYRÈNE, hydrocarbure - STRVGE, strige, vampire - SYCONE, figue - SYNASE, cozyme - SYN-THÉ - SYRTE, région cotière sobleuse - ZYNLON, acide des chambres à paz: tautôt de sean-consonne: AVOYER, règior une scie de façon à en épaissir le trait - EYALET, partie de l'empire ottoman - JAYET, jois -

Ris, «ain»): GLRRAO+Y - BFRSOU+Y GPRSE+Y - BGRSOU+Y - DHLREO+Y
- FHNPREI+Y - CINRRAE+Y GLLNRAA+Y - HLMMPEO+Y LMRTAE+Y - DMMNR1O+Y LNRTEI+V - CHNRSO+Y (une seule
voyele ) - CHMSVEI+Y - HLPITEI+Y.

Trages de 7 lettres avec 2 consonnes sentement, on de 8 lettres avec 3 consonnes (donner à TY le son eyeus): BLTAAED+Y - BGRAEEU+Y - BTAOEU+Y - BGEEIO+Y - LRTAEEI+Y - MNNEEEO+Y - LPREEEO+Y - SVEECU+Y (solutions en fan d'article).

Mais, me direz-vous, que faire avec les tirages équilibrés? Eh bien! une prière à Saint-HENRY, Saint-SYLVAIN, ou encore

Sainte JENNY.
Michel Charlemagne bute - STRVGE, strige, vampire - SYCONE, figue - SYNASE, crayme - SYNTHE - SYRTE, région cotière subleuse - ZYOECO, musique de Louisiane - ZYKLON, acide des chambres à paz : tantôt de semi-cousonne : AVOYER, régier une soie de façon à en épaissir le trait - EYALET, partie de l'empire ottoman - JAYET, jais - GRUYER (Jaucon) chassant la grue - MYRMIDON, homme insignificant - NITRYLE, azotyle - SYNCHRO - NITRYLE, azotyle

Club Etoile-Elysée, 7, rue Lesueur, Paris-16<sup>e</sup>, 13 juin 1991. Tournois lundi 21 heures, mercredi et vendredi 20 h 45. Mercredi, vendredi et samedi, 14 h 30 et 16 h 30.

Unitsez un cache afin de ne voir que le premier tirage. En beiseant le cache d'un cran, vous découvrirez le solution et le trage suivant. Sur la grille, les rangées horizontales sont désignées per une lettre de A à 0 ; les colonnes, per un numéro de 1 à 15. Lorsque la référence d'un mot commence per une lettre, il est horizontal; per un chiffre, il est vertical. Le tiret qui précède parfots un trage signifie que le refiquat du trage précédent a été rejeté, faute de voyelles ou de consonnes. Le dictionnaire de référence est l'Officiel du Scrabble (Larousse).

| N-                                       | TIRAGE                                                                                                                                                       | SOLUTION                                                                                                                              | POS.                                                         | PTS                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 14 5 16 7 18 | VRSAGER G+ONIPNO ABKOTUE BTUE+NEQ N+?YSTEE NHSXUAE U+WEOICG UEICG+AT GT+ESRIC ?ISIUTF EEDAASU EAASU+NM LHILOFE - BRTALZI BTALI+ER BAL+DOAP LOAP+UNM LAN+FTER | VERRAS POIGNONS (a) KAPO BEQUETE A(S)SEYENT HEXANES WON ICAQUES GRECTTES FUGITI(I)S DEBEQUETE AMENUISA (b) HILOTE RUZ ETIRE DAB PROMU | POS.  H 4 9 A A 7 5 G 8 H 7 N 6 12 12 G 12 G 14 M 1 1 F H 11 | 266 63 45 32 128 666 37 74 38 633 336 370 322 324 |
| 19<br>20<br>21                           | AVIJLME<br>VIM+EDLU<br>IMU+L                                                                                                                                 | FERLAIENT (e) TJALE VELD MUSLI                                                                                                        | 15 K<br>1 A<br>14 B                                          | 74<br>60<br>35<br>16                              |
|                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | .,,,                                                         | 1057                                              |

(a) du verbe poindre (« Oignez vilain, il vons poindra »); (b) ou SAUNAMES, 14 D; (c) FLEURANT, 15 E, 62. 1. P. Dufour, 1036; 2. E. Parpal, 1017; 3. V. Derval, 100 Le club de l'Epoile et cebui de l'Elysée ont fusionné. Voir l'

# Mots croisés

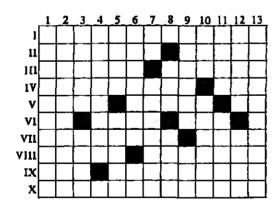

### HORIZONTALEMENT

 Retrouve sa ville. – II. Amène ou regroupe. Sapho la hanta. – III. On y condamna les réformateurs. Sont d'on-gine. – IV. Touche même les nonconvaincus. Connaît son sujet. -V. Cote mai taillée. Savoir. Oieu inversé. - VI. 5'étonne. 5'étonne encore. Isolée en un sens. - VII. Vainchicore. Isolee en un sens. - VII. Vain-cues par l'orage. Près d'expirer. -VIII. Peintre de Hollande. Peut se cueillir au jardin. - IX. Pour la mar-quise à 5 heures. Réalisent un vœu républicain. - X. Etudie des sensibili-tés.

### VERTICALEMENT

 Parfois bien maladroit, comme on vient de le voir avec satisfaction.
 Nous démangent.
 Security de la Grèce, mais en désordre.
 Pas pour survivre ou fait chanter, selon l'accent. - 5. Se pratique. Bien soudée. - 6. Si on en a, c'est pour la dépenser. Gros de la tête et des pieds. - 7. Anicle. Conclus. - 8. C'est toi.

d'une certaine façon. Met en vedette. Ensemble créateur. Se mange ou se compte. – 10. Se fait généralement doubler. On y a la fièvre. - 11. Qu'elle était belle avant la guerre! Dirigoai en dépit du bon sens. - 12. N'acceptera aucune reconnaissance. Tient peu de place. - 13. Le PCF?

### SOLUTION DU N- 678

Horizontalement
L Ancsthesiste. - II. Camarade. Art.
- III. Utile. Usagée. - IV. Punificateur.
- V. Ur. Vidame. In. - VI. Natalité.
Glu. - VII. Clé. EOR. Rasé. VIII. Tins. Tiret. - IX. Esned. Comité.
- X. Utilisés. Non. - XI. Ressaisirent.

Verticalement 1. Acupuncteur. – 2. Naturaliste. – 3. Emir. Tennis. – 4. Saliva. Sels. – 5. Tréfilé. Dia. – 6. Ha. Idiot. Si. – 7. Educatrices. – 8. Sésame. Rosi. – 9. Ate. Rem. – 10. Sage. Gátine. – 11. Treuils. Ton. – 12. Eternuement.

# **Echecs**

Tournoi international de Hambourg, juillet 1991. Blancs : P. Cramling. Noirs: S. Kinderman. ture par les Noirs.

| 1. 44          | C#6     | 14. CM TT-48 (i)    |
|----------------|---------|---------------------|
| 2.94           | 26      | 15. Cx66!! (i) 5x66 |
| 2 e4<br>3. Cç3 | d5      | 16. Dg4 Fc8         |
| 4. cx45        |         | 17. Dxg6 Cxd4 (k)   |
| 5. 64          |         | 18. Th. (1) Cxb3    |
| 6. bxq3        |         | 19. Dh7+ RB(m)      |
| 7. Fc4         |         | 20. TG+ D/7         |
| 8. Ce2         |         | 21. Fh6 Dx3         |
| 9. h45(c)      | Cct (d) | 22. Dxg7+ R48       |
| 10. F&5 (a)    | D47     | 23. gxt3 Cxel (n)   |
| [1, b5](i)     | e6 (g)  | 24. Fg5: Cc2+       |
| t2. Fb3        | Fa6 (b) | 25. Rfl sbandos (o) |
| 13. hxg6       | axgó    |                     |

Défense Grünfeld.

NOTES

a) Au lieu d'entrer dans la branche principale de la « variante d'échange » par 7..., ç5, les Noirs ne se hâtent pas de dévoiler leur straté-

b) Outre la contre-attaque centrale toujours possible 8..., c5, les Noirs disposent également de plusieurs continuations: 8..., Cc6, un plan de Simaguine visant la formation Ca5ç5-b6-Fb7-f5; 8..., b6, encore une idée de Simaguine mobilisant l'aile-D avant d'avancer le pion ç et préparant l'échange des F via a6; 8..., Dd7, une curieuse recette de François Dorlet à cause de la réplique 9... Dg4.

c) En raison de l'absence de 13. Cf4, é6; 14. Dg4, Tf-d8; menaces sur le centre de pions 15. Fxé6!, fxé6; 16. Dxg6, Fç4; hlancs, cette amorce d'une offensive 17. Dh7+, Rf7; 18. Ch5, Tg8; sur l'aile-R, proposée dès 1951 par 19. Th3, Ta-f8; 20. Cxg7, Th8; Tolusch, ressemble à un début de 21. Tf3+, Ré7; 22. Fa3+, Cb4; réfutation du traitement de l'ouver- 23. Fxb4+, ç5 ; 24. dxç5, Txh7 ;

d) L'échange des F n'est déjà plus satisfaisant : après 9..., Pa6; 10. Fxa6, Cxa6; 11. h5l, c5; 12. hxg6, hxg6; 13. Dd3, Dc8; 14. Dg3, çxd4; 15. çxd4, Cb4 (si 15..., Dç2; 16. Dh4, f5; 17. Dh7+, Rf7; 18. Fh6, Tg8; 19. éxf5l, Dxf5; 20. Th3); 16. Db4, f6; 17. Db7+, Rf7; 18. Fh6, Tg8; 19. Cf4, les Blancs out une attaque imparable. Quant à la réplique 9..., Fb7, elle laisse aussi aux Blancs un net avantage après 10. Dd3, Cc6; 11. h5, Ca5; 12. Fb5! Enfin, si 9..., 65; 10. h5, éxd4 : 11. bxg6, hxg6; 12. c×d4, Dé7; 13. Dd3, Té8; 14. Fb6!, Cc6 (si 14..., Dx64; 15. Dx64; Tx64; 16. Fd5); 15. Fog7, Rog7; 16. Dd2!, Dxé4; 17. 0-0-0! et les menaces pleuvent dans le camp des Noirs.

é) Supérieur à 10. h5, Ca5; 11. Fd3, ç5.

I Une position bien connue dans laquelle la faiblesse du triangle [7g6-h7 est un souci formidable pour les Noirs.

g) Un bon conseil est difficile. La partie Spassky-Timman (Amsterdam, 1977), qui présente beaucoup Larsen qui empêche l'attaque 9. h4 illustre bien les difficultés des Noirs: 11., Fa6; 12. hxg6, hxg6;

25. cxb6+, abandon.

h) 12..., Ca5 est peut-être plus

prudent i) Avec l'intention de riposter au moment opportun par un sacrifice sur d4. La T-R jouerait probablement un rôle défensif plus appro-prié à la situation en é8. Dans la partie Spassky-Timman, la T-R n'a rien empêché en d8 (14..., Td8

il Dans la partie précitée, il s'agissait d'un sacrifice de F. Pia Cramling, encore maître international, ne craint pas de bousculer un grand

k) La pointe prévue. Naturelle-ment, si 17..., D67?; 18. Th8+! avec gain de la D. 0 Simple et décisif. Si 18 cxd4. Dxd4; 19. Tb1 (ou 19. Fxé6+,

Fxé6; 20. Dxé6+, Rf8; 21. Fa3+. ç5), Df6; 20. Dh7+, Rf7; 21. Th3 trop tard, Th8.

m) Si 19..., Rf7; 20. Tf3+, Ré7; 21. Fa3+, ç5; 22. Dxg7+, Rd6; 23. TdI+, etc. n) Evidemment, deux T et C

pour la D seraient matériellement avantageux pour les Noirs s'ils n'étaient pas bientôt mat.

o) Ou 25..., Fa6+; 26. Rg2, d3. Céi+; 27. Rg3, Td7; 28. Dg8 mat.

SOLUTION DE L'ÉTUDE N- 1451

R. RETI (1925) (Blancs : Rc5, Dc6, Ce4. Noirs : Ra2, Dg2, Pg3.)

L Cc3+, Ral!; 2. Da4+! (et non I. Cc3+, Rail; 2. Dasi+! (et non
2. Dxg2?, pat), Rb2; 3. Da2+,
Rcil; 4. Db1+ (et non 4. Dxg2?,
pat), Rd2; 5. Db2+, Réil; 6. Dc1+,
Rt2; 7. Cd1+, Rt3!, 8. Dc3+, R62!
(car si 8..., Ré4; 9. Dd4+, Rf5;
10. C63+, ct si 8..., Rf4; 9. Df6+,
Ré4; 10. Dd4+, Rf3; 11. Dd5+);
9. Db2+, Rd3!; 10. Db3+, Rd2!;
11. Da2+, Rd3!; 12. Cb2+, R62;
12. Ré4: 13. Da8+, et si 12. 12., Ré4; 13. Da8+, et si 12., Rç3 (Rç2, Rd2); 13. Ca4+); 13. Co4+, Rf3; 14. Cé5+ et les

Claude Lemoine ÉTUDE Nº 1452 D. GURGENIDZE (1988)

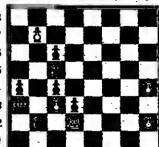

abcdefgh Blancs (5): Rd2, Pb7, c3, h2, h4. Noirs (7): Ra3, Pa4, b2, c4, c5, c6,

الأصالاصا

, dernière parade

والمستعادين أسار

温 飘奏,

· 100 和 数型数型

つ門食師の場合 1.5

PARTY IN the think a seem. distant of the The section of the second men see en english

The same of the party of the first to down the ع بالمنابعة الإستانية عن المنابعة الإستانية المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة الم The second of the second وكروهم الووادهوا المالا · --the transfer of the second To serve of the special specifics.

The State of the S

To the Participant of the Partic and working the state of the a male agent pigt plants

The second secon and the same

The same at the

PROME THE PROPERTY.

A 1500 BEEN -

THE REAL PROPERTY.

W. W. C. C.

E APP SHOW ON A T S. T.

The second secon

Marie Cont. To ex

The second secon

THE WAR THE

W 12 1 164"

Tour feet transcription of the land of the

2 4 0

MAN.

De notre envoyée spéciale

La tbédtreuse blonde s'appelle Kitty Darling, elle se déhane be dans des bastringues minables, les chorus girls ont la cuisse replète et le bas de coton qui plisse. Et voilà qu'entre deux numéros Kitty Darling a un malaise, sur le divan fanfrelucheux de sa loge, elle met au monde une petite fille, et les girls, attendries, se penchent sur elle comme les bonnes fées des contes... La petite fille grandit, sa mère l'envoie au couvent pour que son éducation soit parfaite, qu'elle échappe an show-business. Et voilà La thédtreuse blonde s'appelle son education soit partaite, qu'ente échappe an show-business. Et voilà que, dans le couvent où l'Ave Marin a remplacé l'Alexander's Ragtime Bund, les bonnes sœurs ont des traînes comme des prin-

C'est un mélodrame spendide. A la fin, Kitty Darling meurt, suici-dée, sur le divan même où son enfant est née, son enfant qui a trouvé le bonheur dans les bras d'un marin très propret. C'est un film « qui dit des choses avec des imnges », aelon un critique du temps. Car Applnuse, de Rouben Mamoulian, projeté à Venise dans le cadre de la rétrospective américaine d'avant le code Hays (le Monde du 5 septembre), date de 1929. Et chaque image, en effet, dit quelque chose, remplit l'écran, remplit le cœur, met, sans qu'on y prenne garde, les larmes aux yeux. Pas l'histoire, mélo presque à en rire, mais l'image, une vne du pont de Brooklyn à l'aurore, l'épaule nue d'une femme, des pieds courageux qui dansent,

> Clichés et conventions

Pourquoi faudrait-il avoir honte, cacher sa nostalgie comme une sale maladie, honte de dire que ce Mamouliaq vieux de plus de soixante ans, on ce Cnkor de 1931, Girls about Town, vu anssi, plein de jolies filles, de cruauté et de scintillante mélancolie, valent mieux, valent plus que la plupart des nouveautés projetées jusqu'ici à la Mostra? L'écran est devenu largé, l'argent et la couleur couleut dessus, mais où est le cinéma?

ll n'est pas, en tout cas, dans Regurding Henry, de Mike Nichols, l'efficace réalisateur du Laureat et plus récemment de Working Girl. C'est une parabole

chés comme des perles en toc, et qui, son postulat d'une navrante convention posé, n'en dévie pas d'un soupir. Un avocat riche et célèbre, gâté par le succès, est devenu odieux, il délaisse sa charmante épouse et sa charmante enfant. Un lou bard providentiel l'ayant revolvérisé, il émerge d'une longue amnésie changé tout à fait, rallé aux «vraies valeurs», disant

bonjour à son portier. Jaloux sans doute de Robert De Niro, de Dustin Hoffmann et de bien d'autres de ses collègues stars que des rôles d'infirmes ont propulsés sur leurs béquilles vers les oscars, Harrison Ford claudique et bégaye avec une application lasse, Annette Bening, sa femme, pleure beaucoup en mettant poliment sa main devant ses yeux. Où est le cinéma?

ll est un peu plus, mais de façon pesante et racoleuse, dans My Own Private Idaho, de Gus Van Sant, qui, en 1988, avait donné un petit film rapide et tou-chant, *Drugstore Cowboy*: un des-perado, la came, l'amour. Ici, dans une errance complaisante et maîtrisée, il emboîte le pas à deux jeunes prostitués mâles, le blond Mike (River Phoenix) et le brun Scott (Keanu Reeves, qui fut le Danceny des Liaisons dangereuses de Stephen Frears). Mike, que le stress lié à son dégradant mélier plonge souvent en catalepsie, est à la recherche d'une mère mythique. Scott est en révolte contre un père nanti et dominateur. On navigue entre l'estbétique « cuir » des magazines gay et une lourdingue paraphrase shakespearienne. Scott serait une sorte de clone contemporain du prince Hal d'Henry IV, et tout ce petit monde se tape en gros plans force canettes de bière Falstaff. Oh là là!

Passons à l'autre bout du monde. Et même du tiers-monde avec la Plage des enfants perdus du Marocain Jillali Ferbati, dont la notice biographique nous apprend qu'il a obtenu ses diplômes de lettres et de sociologie à Paris. Il raconte son pays aux mœurs immuables, la douleur et la soumission des filles. Mina enceinte et déshonorée, qui tue son seducteur, que son pere enferme et cloître durant sa gro-sesse, qui crie la nuit et fait peur au village, à qui sa belle-mère sté-rile veut voler l'enfant à naître, et qui se libère de ses chaînes ancesfait pas le bonheur, enfilant les cli- au premier crl d'une autre vie. fraîche de deux jeunes mariés, ils

C'est beau, non? Beau, certes, mais cinématographiquement si indigens, si maladroit, si labo-

La Plage des enfants perdus est coproduit par le ministère de la culture français et par un Fonds d'action sociale pour les immigrés et leur famille. Attention, de grâce. pas de racisme à rebours, pas de paternalisme rance et sournois. Il ne s'agit pas d'aider les pays pauvres à faire de pauvres films. Il faut aider les films, d'où qu'ils vienent, quand ils sont bons.

La Finncée de Staline du Hongrois Peter Bacso a, au moins, le mérite de paraître aujourd'hui d'un exotisme fou. Cela se passe en 1937 dans un coin reculé de l'Union soviétique. L'idiote du village - censée évidemment repré-senter la profondeur et l'innocence de l'âme russe -, est malmenée, en butte aux brimades brutales des villageois. Pour y échapper, et voyant de quelle dévotion est l'objet l'immense portrait de Staline qui trône sur la place, elle se proclame la fiancée du généralissime. Arrêtée comme espionne, torturée (on a droit aux tortures), libérée, elle met alors en pratique les préceptes enseignes pendant son lavage de cerveau. Tout le monde est suspect. Elle dénonce donc tout le monde, devenant l'instrument le plus efficace de la terreur locale...

ll y a einq ans, il se serait tronvé beauconp de gens pour applaudir ce film, monument naïf et sincère élevé à l'antistalinisme. Désormais le fond est dépassé par l'Histoire. Ne reste que la forme, Vide Inutile.

Tout comme est inutile l'Amour nécessuire, de l'Italien Fabio Carpi, dont on avait aimé, naguère, le Quatuor Basileus. Filme avec une élégance appuyée et un bumour raide à tomber, inspiré, d'après les dires de l'auteur, des relations qui unissaient Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, le film se déroule dans un hôtel de cure photogénique. Un couple soudé par de longues années de liberté mutuelle et consentie (les « amours contingentes » ne doivent en tien affecter « l'amour nécessuire ») est ptis à son propre jeu (dangereux). S'amutrales, conquiert le droit à la vie sant à lézarder l'union toute

y perdront à jamais leur falla-cicuse sérénité.

Mal remis peut-être de sa triomphale désincarnation du Mahatma Gandhi, Ben Kingsley ne quitte pas un air pincé de clergyman anorexique, aussi sexy q'une planche à clous. Genant lorqu'on a à jouer un pervers polymorphe. Quant à Marie-Christine Barrault, louiours un livre à la main, elle ouvre loui grand des yeux irès bleus pour proférer de senten-cieuses banalités sur l'hypothétique exultation des corps. Déprimant.

Alors, enfin, vini Oshima. Avec un film de commande, s'inscrivant dans une série produite par la BBC, « Chez les metteurs en scène». Oshima a choisi de filmer Kyoto, My Mothers's Place. On voil des temples raides et des fleurs de cerisier qui neigent comme dans les rèves. On voit un homme paisible, en kimono som-bre, Oshima lui-même. Il montre la photo iaunie d'un groupe de jeunes filles, en kimono elles aussi, figées dans leur demi-sourire d'il y a longtemps. L'une d'elles se détache par sa beauté vigoureuse et insolite, moderne. C'est sa mère, étudiante. Il va partir sur ses traces, mener une enquête d'une voix égale, d'un pas égal. Il va pénétrer avec sa caméra dans la grande maison obscure de son enfance, la détailler, pièce par pièce, comme un ethnologue ou comme un policier.

> Une pointe sèche d'Oshima

ll va interroger des amies de sa mère, aujourd'hui. Et les vieilles dames, dans leurs silences, diront beaucoup de la condition féminine japonaise d'avant-hier, et qui sait, de maintenant. Le film d'Oshima est une épure, une pointe sèche, un «baïku» d'amour et de haine pour Kyoto. « Oui, je hais cette rille», dit Oshima, toujours calme, « Oh. comme je la hais». On le voit à une fête, à la fin. Il boit en riant. A la santé de sa mère, « qui n'a jamais eu le droit de boire une goutte de sakes. A la santé de sa mère, morte il y a trois ans main-

Kyoto, My Mother's Place est un film de lélévision. Mais c'est un film. Qui, lui aussi, comme autrefois, il y a semble-t-il des années-lumière, «dit des choses uvec des

DANIÈLE HEYMANN

La mort

de Karl Flinker

Nous apprenons la mort, le 31 août à Paris, du propriétaire de galerie Karl Flinker.

Il était âgé de 68 ans Karl Flinker a eu deux galeries d'art à Paris, l'une rue du Bac, l'autre rue de Tournon, mais il

n'avait pas vraiment la vocation de marchand. Cet bomme secret, sensible, raffiné, capricieux aussi, mais tellement attachant qu'on le lui pardonnait, était un intellectuel lettré. Tenir une galerie pour lui était plutôt une affaire d'échanges culturels et amicaux, que d'argent.

Né en 1923, à Vienne, fils du libraire Martin Flinker – qui, opposé au nazisme, avait fui l'Au-triche en 1938, et s'était fixé à Paris après la Libération – Karl Flinker travaille avec son père, parmi les livres de littérature ger-manique entassés quai des Orfèmanque enlasses quai des Orievres. Il y crée un rayon « art » et
édite des livres sur Klee, Picasso,
Michaux, un ami. Puis encouragé
par Louis Carré, il ouvre sa première galerie en 1960, y exposant
Kupka, Kandinsky, Hundertwasser, Yves Klein et bien d'autres.
C'est avec Kandinsky qu'il inaugure les locaux de la rue de Tourgure les locaux de la rue de Tour-non, en 1972, après cinq ans de voyage sur les traces d'Alexandre. Il y expose Arroyo et ses amis, Martial Raysse, Gafgen, des jeunes comme Moninot. Et les dernières œuvres d'Hélion et de Klee, pour en finir avec ses activités de galeriste déçu par le milieu de l'art, le marché, les artistes infidèles. Dès lors, il travaille plutôt pour l'histoire de l'art et se consacre surtout à l'œuvre de Kandinsky. Très proche de la veuve du peintre, il est l'instigateur de la donation au Musée national d'art moderne.

**PHOTOGRAPHIE** 

## Le retour des morts-vivants

Patrick Faigenbaum poursuit à Naples ses portraits de l'aristocratie italienne

Un membre de la famille Sforza di Santo Paolo apparaît sur la terrasse de son élégante villa qui domine la mer Tyrrhénienne, près de Naples. Ce n'est presque plus une photo, mais pas encore une peinture : pré-sentation directe dans le cadre, sans passe-partout ni verre, grand formal carré, matière poussièreuse. Si la mer est étincelante, l'homme reste dans la pénombre, droit comme un i, les bras le long du corps, créa-ture figée comme si elle était là

La première photo donne le ton. formation de peintre, maîtrise complètement ses personnages, qui se prêtent avec docilité aux poses picturales. Les lieux et décors sont minutieusement choisis, les personnages soigneusement disposés, l'opérateur réglant la lumière et les

> Ses quarante portraits napolitains (1989-1991), actuellement accrochés, tels des tableaux de chevalet, dans la blancheur froide du Musée d'art moderne de Paris, sont de la même



depuis toujours, inquiétante et dérisoire dans son costume sombre sur fond de pierre lisse, l'ensemble formant une subtile palette de gris.

C'est le retour des morts-vivants. Mais renaît-il ou est-il momifié à jamais, cet homme qui fixe l'appaeil et se confond avec la pierre, incrusté, trompe-l'æil parmi les frises, pilier supplémentaire dans un ensemble imposant? Depuis maintenant huit ans qu'il tire le portrait de l'aristocratie italienne, dont les patronymes ont une sonorité charmante - Caracciolo di Torchiarolo, Granito Pignatelli di Belonte, -Patrick Faigenbaum enregistre autant le souvenir d'une époque révolue que l'enracinement séculaire des grandes familles florentines. romaines et napolitaines.

Florence était la première étape, en 1984. Les regards étaient déjà fixes, les architectures inlétieures pesantes, et les tirages sombres. Références à la peinture? D'abord à l'enfance : « Duns ma famille, la déportation, la maladie, la mort on èté présentes, et donc les cérémonles religieuses, les enterrements, les reillèes, les gens habillès en noir m'ont benucoup impressionné », explique Faigenbaum, qui a plaqué ses souvenirs sur les portraits italiens : «L'ambre a de l'importance dans ces familles au beaucoup de choses sont cachées. Cene dissimulation, je la rencontre chez les gens lorsque je fais des images. Au moment prècis où je déclenche, ils laissent tomber, en quelque sorte, un masque. » (1)

Cette minutieuse mise à nu sera plus forte encore dans la série réalisée à Rome, où ce Parisien de trente-sept ans était pensionnaire à la Villa Médicis entre 1985 et 1987. Architecture plus discrète, compositions de groupe plus élaborées,

veine. Mais cette fois Patrick Faigenbaum s'est risque hors des riches intérieurs - un patio, des escaliers, une cour, une chapelle - pour intégrer la capitale du Mezzogiomo a ses images. La lumière du Sud, la mer, la ville apparaissent au détout d'une fenêtre, envahissent parfois l'image lorsque ses modèles posent sur des terrasses, dos à la mer.

Si l'on retrouve ici quelques-unes de ses savantes compositions de groupe où loutes les générations sont représentées - la famille Capece Minutolo del Sasso. -Patrick Faigenbaum laisse fuir ici un regard, là une pose, ailleurs un sourire, comme si la fièvre napolitaine avait gagné ses sujets. Une classe décatie qui part en quenouille? Plutôt une sorte de tendresse pour les nouvelles généra lions, comme cette jeune fille - de la famille Spinelli Barille di Marianella – qui apparaît à plusieurs

reprises dans le cadre. Mais surtout, en perdant de temps à autre le contrôle de l'image, Patrick Faigenbaum poursuit avec une force rare son travail entre documentaire et création pure, entre photographie et peinture. Il cerne avec subtilité « la distance irréductible qui sépare l'image enregistrée de l'image préconçue», écrit Jean-François Chevrier, La distance qui inscrit ces familles entre les morts et les vivants.

MICHEL GUERRIN

(1) Entretien avec Jean de Loisy et Jean-François Taddéi, catalogue du Musée d'art contemporain de Nimes.

► Musée d'art moderne de la Ville da Paria, 11, avenue du Président-Wilson, 75016 Paria. Jusqu'au 13 octobre. Catalogus,

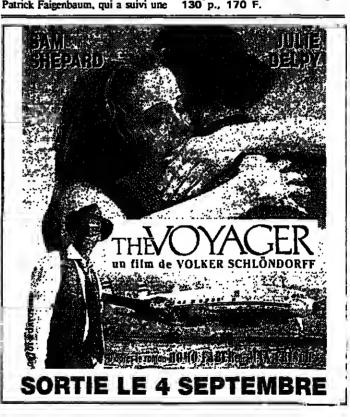

**ARTS** 

2.5

32 St. - 18-25

# La dernière parade de Jean Tinguely

Absoute épiscopale et feu d'artifice, mercredi 4 septembre à Fribourg, pour les obsèques du sculpteur

Correspondance Cela tenait à la fois de l'enterrement de Victor Hugo, du cérémo-nial liturgique et du Carnaval de Bâle : un deuil partagé par une foule immense, mêlé à la convivia-lité du baroque. Aux abords de la cathédrale Saint-Nicolas, l'enceus dont l'évêque de Fribourg honorait la dépouille de Tinguely rejnignait la fumée des pétards qui avaient ponctué le long cheminement processionnaire de convoi à travers

une ville à la fois en deuil et en

Il fallait que la prise de congé de cet entrepreneur de l'éphémère, du bouteseu de l'Etude pour la fin du monde qui transformait la fureur autodestructive de l'homme en opéra burlesque, fût une fête, et une fête collective. Elle le fut dans l'ordre et la dignité - une dignité inentamée par des aspects divertissants, voire carnavalesques: fanfares, sonnailles, percussions, explosions, délibérément intégrés au déroulement des obsèques. Seul Jean Tinguely pouvait inspirer un tel paradoxe.

Le sculpteur lui-même, évoquant sa disparition, avait un jour parlé de Staatsbegrabnis (obseques nationales). On a eu raison de le prendre au mot. Ce choix convenait autant à l'attachement de ses compatriotes, qu'un enterrement plus discret eut frustrés, qu'à une célébrité mondiale qui laiasail intacte sa simplicité d'enfant du pays. Bon choix, surtout, parce qu'il correspondait à l'esprit de grandiose, le branle de l'assem-blage le plus précaire sur la solen-nité. Mais aussi, plus simplement, parce que la mort est, dans son travail, consubstantielle à la vie, à la fête, au partage.

L'ange et les fifres

Une organisation parfaite, ou mieux : soigneuse - pour repren-dre un vocable qu'affectionnait le sculpteur (qui parlait même de « penser soigneusement »). Regrou-pement et départ de l'université de la Miséricorde, flécbage, presse, cartons d'invités, pancartes, tal-kies-walkies. Le trafic urbain a été détourné. Les enfants sont dispensés d'école, eux dont Tinguely disait qu'ils étaient « son étalon-mesure le plus vrai ». Une foule populaire tapisse les trottoirs, s'accroche en grappes aux terrasses et aux balcons. Les tambours et cui-vres du Landwehr, le corps de musique traditionnel de Fribourg. ouvre la marche, un détachement monté est en serre-file. Cimiers et casoars, oriflammes et bannières ondment sous le soleil dans la longue descente de la rue des Alpes. Un étrange préposé, masqué de noir et blanc, est posté aux marches de la cathédrale, et se présente comme «l'ange de Tin-

Les Fifres et tambours de Bâle relaient la marche funébre sur laquelle s'est ébranlé le convoi. derrière une multiple famille. Eva et Niki conduisent le deuil. Les autorités fédérales sont présentes. son œuvre, où le maniement du Le cercueil est porté par les assismoindre débris débouche sur une tants du sculpteur, en bleu de tra-

dimension à la fois désinvolte et vail; le premier d'entre eux. Sepi Imbof, est an volant de Klumauk (1979). Klamuuk (en français: bouean, tintamarre) est une superbe machine faite d'un essaim de roues montées antour d'un tracteur. Le tout bringuebale, tintinnabule, éructe devant le gros du cortége officiel formé des amis proches et d'un milieu artistique international accouru de partoui. Dans les rangs des assistants, c'était un pen l'émotion que suscita le cheval de Kennedy au cimetière d'Arlington.

Le recueillement est presque écrasant sous les voûtes de Saint-Nicolas. Mgr Mamie s'adresse à Jean Tinguely en le tutoyant : il parle avec finesse de « l'artiste qui fait chanter les ferrailles», le met comme en parallèle avec « Dieu, le Créateur, ton modèle, qui, du tohu-bohu primilif, a organisé la rande des étoiles ». Le président de la fédération, Flavio Cotti, prend la parole ainsi que l'envoyé de Jack Lang, qui évoque ce que Tinguely et la scène artistique française se sont réciproquement apporté. Alors qu'il était rentré en Suisse pas encore célèbre, c'est en France que Tinguely s'est révélé.

Depuis des années. Tinguely songeait à réaliser un énorme carnaval motorisé avec musique et feu d'artifice, dont Klamauk voulait être la modeste préfiguration. Ces funérailles, si elles ne relévent pas du projet, en rejoignent singulièrement l'esprit. Elles auront en tout cas été à la mesure de l'homme et du créateur.

MICHEL CONIL-LACOSTE

FRANCIS BEBEY à l'Œure

**THÉATRE** 

« Mon amour pour toi est plus grand que le kiloinètre », chante le poète camerounais Francis Bebey. et il nous précise que cet argument est souverain auprès d'une femme. Plus grave. il chante aussi : " Combien de rois n'ont plus peur? Com-bien d'enfants n'ont plus peur? Tome l'Afrique doit l'entendre. »

Il mise peu sur le décor. Il apparaît sur la scène en chemise Oxford bleue et panialons de gabardine beige, simple citoyen du monde. Plus étrange : il s'accompagne d'abord à la guitare sèche. A-t-il échangé les instruments de l'Afrique comme les mères de famille, là-bas, ont échangé les couis de calebasse contre la cuvette d'émail? Mais la guitare, sous ses doigts, devient voix d'enfants, tambours de la savane. appels d'oiscaux, puis Francis Bebey jouera du ndehou, fascinant petit segment de branche de roseau, flûte sans trous, qui emplit soudain tout le théâtre d'un écho violent de nuit - nuit de chasse dans la forêt, nuit de fuite, mais comme si cet écho immense du ciel étoilé tenait entier dans la poitrine, c'est beaucoup pour un petit bout de bois. Et Francis Bebey prend alors la sanza, quelques tiges de fer plantées dans une tablette de bois pas plus grande qu'un cahier d'écolier, et cette fais c'est l'échn des rivières, les perles de l'eau. Il faut dire « échn », car c'est exprimer le mystère de cette musique, qui est marquée d'absence, d'une charge de poésie et de mélancolie; mais. au Cameroun, Tél.: 48-74-42-52.

des brumes de mélancolie.

Francis Bebey s'interrompt pour nous demander si nous n'avons pas froid. Il fait très chaud. aujourd'hui, à Paris, Bebev a craint que l'air de la salle soit irrespirable, il a demandé la climatisation, il remereie la direction qui la lui a donnée, mais voilà il crève de froid, et puis il est un peu anxieux car il a cru comprendre que c'est lui qu'oo applaudissait. Bref c'est la soirée «ioformelle», et Francis Bebey redevient grave pour nous raconter l'histoire de la « boite magique ». Des enfants de Douala, près de chez lui. revienoent avec, disent-ils, une «boite magique», que leur a donnée un vieux parent. Il l'avait au grenier. C'est un phonographe à manivelle. Oo remonte la manivelle, on place un disque, la musique est tout de suite là, et ce qui stupéfie les enfants, car c'est à n'y pas croire, c'est que cette boîte marche sans pile et sans électri-

Ces disques, des chansons espaenoles, Francis Bebey les entendait, enfant, ce sont des chansons de Cuba, Mais lui nous chante à présent, daos la lengue de soo pays, un chant on ne peut plus africain, uoe Invocation à la pluie. Les Africains iovoquent la pluie depuis des millénaires. Dans la sécheresse de tant de choses, de tant d'êtres, aujourd'hui, le poète Francis Bebey a la vérité, la bonté, la reviviscence de la pluie.

MICHEL COURNOT

Jusqu'au 21 septambra.

DESIGN

# Les inspirés du hall 4

Le premier Salon du design à Paris se tient porte de Versailles

Quatre mille mètres carrés, 110 exposants: Design Connection, le table et du cadeau, qui se tient aux memes dates. Comptant sur l'afflux des visiteurs étrangers à Paris, attirés par d'autres manifes-tations liées à l'habitat et à l'objet (le Maving, Scènes d'intérieur, Bijhorca au Parc des expositions de Paris-Nard-Villepintel, la SAAF a donc employé les grands moyens avec, pour modèles, les salons espagnol et italien. Un budget de 4 millions de francs (qu'elle assure à 50 %, le reste étant payé par les exposants), deux ans de préparation, une selection déterminée par uo Comité stratégie, enfin une conception confiée au très médiati-que Jean-Michel Willmotte.

Portiques blancs, étendards noirs : au royaume du «pointu» la visite commence avec, face à l'en-trée, une présentation un rien muséale de quatorze designers français Naço. Christian Gavoille, Jean Nouvel...) dont on a choisi de ne montrer qu'un ou deux meubles, la quintessènce sans doute. Plas loin, un hommage est rendu à Shiro Kuramata, designer japonais disparu cette année, merveilleux illusionniste célébré par une dizaine de pièces, comme ce fauteuil en résille de métal ou cette chaise Miss Blanche en Plesiglas incrusté de roses synthétiques. Parmi les 48 exposants (Italie, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Fin-lande, Canada, Allemagne, Suède...) les Japonais créent la sur-prise en s'inspirant librement du maître : ici ce sofa rose Malabar de Masaki Morita ou cet étonnaot fauteuil en forme de plante carni-vore signé Masanori Umeda.

Mais, dans l'ensemble, ce preêtre ces fameuses tendances que les derniers Salons (Paris en jan-vier avec le «club des éditeurs»,

### Nomadisme urbain

Milan en avril) ont révélées.

Voici donc l'éternel retour du bois, des meubles intimes : secré-taire en sycomore de Jean-Philippe Labbé, table à écrire de style Louis XV (Illi édition), pouf d'ap-poiot de Jasper Morrisson. Tout au plus note-t-on une percée du recyclage et du nomadisme urbains illustrée par ces roues de bicyclette (fixées sous une table eo verre) des New-Yorkais Palazetti ou eocore cette cloche d'aératioo en guise de lampe de chevet (Christian Duc).

Une certaine confusion régne. Sans doute parce que ce Salon révèle l'absence de politique tant culturelle qu'industrielle des pro-fessionnels, écartelés entre les missions, les organismes (valorisation de l'incovation dans l'ameuble-ment], les salons ecoeurrents (comme celui des artistes décora-teurs). Fragilité strueturelle qui complique les rapports avec le public, entretenu depuis dix ans dans l'idée que le design est d'abord un art avant d'être un

**LAURENCE BENAIM** 

▶ Du 6 eu 10 septembra, de 9 h 30 à 19 heures. Journée grand public et nocturne le eamedi 7 juequ'à 21 heuree. Parc des expositione de la Porte de Versailles, hall 4.

Le Monde 🔤 PHILATELISTES

LE TRENTIÈME ANNIVERSAIRE DU TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE

France : toue les timbres de la rentrée.
Cartes postales : les poulbots.
Histoire postale : la travail.
Télécartes et cinécartes.

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

# **COMMUNICATION**

Le plan de restructuration d'Antenne 2

## L'échec d'une grève

Faute de combattants, le mouvement de grève générale a été « suspendu », jeudi 5 septembre, à Antenne 2 (nos demières éditions du 6 septembre). Seul, le service de prise de vues (les journalistes reporters d'images) a voté, par vingt-sept voix contre une, la poursuite de son action jusqu'à «l'annulation des licenciements». Le mouvement avait démarré lundi dernier, à l'appel de cinq organisations syndicales, pour protester contre le plan de restructuration

«On nous a tirés en enfilade à la mitrailleuse.» «Conduisons des actions de guérilla. » Malgré les rangs clairsemés, les métaphores se font guerrières. Et cela fait chaud au cœur puisque, si «l'on est de moins en moins nombreux, on est entre nous ». Subsiste pourtant cette interrogation : « Comment mobiliser le personnel d'Antenne 2? Il est inabordable!» Et cet inavooable sentimeot d'échee. La conviction d'avoir eu raisoo trop tôt, de n'avoir pas été compris par des collègues fascinés aujourd'hui par le mirage de maigres indemni-tés et qui, demain, e'est sûr, poin-teront au RMI.

L'assemblée générale n'a plus qu'à se résigner. Il faut savoir arrêter une grève et voter, la mort dans l'âme, le sospeosioo d'uo mouvement qui, selon la direction, ne réunissait plus, jeudi 5 septembre au matio, que 3 % des effectifs totaux de la chaîne. C'est chose faite à main levée, à l'unanimité moins deux abstentions des quamoins deux abstentions des quarante présents.

### « Sureffectifs bidon »

Pour faire boooe figure, oo annonce la création d'une commission de surveillance pour « s'oppo-ser à la privatisation organisée de la production», ainsi que le dépôt, mardi prochain, d'un nouveau préavis... Histoire, sans doute, de pouvoir se joindre aux personnels de FR 3 si ces derniers décident de cesser le travail le 17 septem-bre, jour où doivent se réunir les comités d'établissement de la chaîne des régions, chargés d'exa-miner l'autre volet du plan.

FR 3 dont Antenne 2, longtemps condescendante, admire aujour-d'hui l'unité syndicale, la cohésion des personnels, leur stratégie pru-dente. « Nous nous sommes trompés de combat, lance Eve Métais, du Syndicat des journalistes CGT. Nous nous sommes battus pour sauver deux dizaines de postes. C'est l'ensemble du plan de restruc-turation qu'il fallait dénoncer, les déficits et sureffectifs bidon créés par le président Bourges pour justi-fier son action.» Faute de l'avoir fait, le message syodical s'est brouillé dans une société où journalistes, administratifs et techniciens sont prompts à dénoncer les privilèges des autres.

Le message s'est d'autant plus brouillé que, tout au long de ces journées, le fossé n'a cessé de se creuser entre des organisations syndicales, déjà fort peu implan-tées (le Monde daté 1=-2 septembre). Le directeur général de la chaîne, M. Eric Giuily, s'y est engouffré, circonscrivant l'un après l'autre les foyers de tension. Il ne lui reste plus à régler anjourd'hui que le cas particulier du service de prise de vues, pour lequel un accommodement est possible. Le deroier carré de grévistes ne devrait pas le rester.

La direction générale aura alors réussi le tonr de force de réduire l'un des plus importants plans de restructuration de l'audiovisuel public à une succession de cas per-sonnels : une quiozaioe de licenciements « secs », quelques dizaines de départs non volontaires en retraite ou préretraite. Sans apparent ménagement pour une poignée de personnalités qui ont associé leurs noms à l'histoire de l'audiovisuel public : Monique Trioka, Maurice Bruzek, Louis Bériot, Jacques Aboucbar... « Si mon plan a été accepté par le per-sonnel, c'est parce qu'il n'épargnait

personne », déclare-M. Giuily. PIERRE-ANGEL GAY Une enquête sur le secteur public

## Des services en mal d'expression

Une anquête ráelisée par 'IFOP (1) pour l'aasociation Communication publique éclaire la place et l'avenir des services de communication du aecteur public au sens large : collectivités locales, entreprises, ministères ou services décentralisés. Si la tendance est à la professionnalisation, de graves lourdeurs de fonctionnement temissent encore l'expression des institutions publiques.

Objectif: se faire connaître. A 60 %, les responsables de la communication du secteur public évaluent en termes d'ioformation la priocipale mission qui lenr est confiée. La promotion, l'instauration d'un dialogue, l'amélioration du fonctionnement et la vente oe viennent que loin derrière cet objectif prioritaire. Si l'évectail des types de communication est large, la communicatioo institutionnelle tient le haut du pavé. Pratiquée par les trois quarts des organismes publics - et principalement par les collectivités locales, - elle recueille le plus fort pourcentage des souhaits de développement. Attachés à une institution et non à des élus politiques, les artisaos de la communication publique se refusent, an moins explicitement, à la confusion des

Plus professionnels, mieux armés, les services de communication se jugent aujourd'hui mieux reconnus. Mais la place de la communication dans le secteur public est encore estimée insuffisante par 60 % de ses responsables. En témnigne la précarité des moyens accordés aux services décentralisés. Un cinquième seulement des organismes déconcentrés bénéficient d'un budget de communication annuel supérieur à un million de francs. A l'échelle

meilleur: seuls 42 % des budgets dépassent 3 millions de francs. offrant aiosi one marge de manœuvre suffisamment large.

### Rattachés an sommet

Majoritairement composés de petites unités de moins de cinq personnes, ces services som presque tonjours directement rattachés au sommet, et dépendent de la bonne volonté politique qu'on y consacre. Partout, les griefs restent les mêmes : maoque de moyens et de personnel, collabo-rateurs insuffisamment qualifiés... S'il apparaît plutôt aisé de convaincre un décideur de l'importance des outils de communication, on continue de déplorer l'absence de stratégie globale et la pratique d'une communication à vue: 43 % des responsables du secteur public n'ont pas le sentiment d'agir dans le long terme.

A l'intérieur de chaque institution, le dialogue ne passe pas toujours facilement. Près de la moitié des professionnels de la communication publique éprouvent des difficultés à créer des liens avec les autres services. La communication interne fait alors figure de parent pauvre . Bon combre regrettent que celle-ci puisse encore s'apparenter à « un navire dans lequel le mode de circulation de la communication est la note de service». Facteur de cohésion et d'identité. la communication interne aspire à dépasser le stade du coup par

Les organismes déconcentrés, pour leur part, souffrent à 40 % de la relation qu'ils entretiennent avec l'administration centrale, qu'une forte minorité ressent comme une subordination. La majorité des responsables décentralisés soulignent la disparité financière qui les sépare de la capitale : « En 1990, le budget pour le ministère était de 11,8 millions de francs. Et sur 11,8 millions, ll y en avait 11,4 pour l'udministration centrale à Paris et seulement 400 000 francs pour les services extérieurs, c'est-à-dire presque rien », rappelle, à titre d'exemple, un fonctionnaire de

> Une plus large concertation

A Fast- silver of sec.

Sulpa -

DRIVE CONTRACTOR NAMED OF STREET

- Chie

A Charles

NEEDS A J. METER

Titue orthograph T

た。 - 一味をする a たけなるできる (数な)

And the State of the Control of the

A 11 1920年 高 高 高 高

. In a watching to

主, 产生工作 有事等

· Saratite de

The Designation

e was a significant

M. Indian

A soul Factors

- VENT HER TAXABLE

William Bridge

Real Property lies

Miles.

A 10.44

Confuse à 26 %, mal ciblée à 24 %, voire partisane pour 20 % des sondés, la communication publique exprime des difficultés qui sont à la mesure de ses enjeux. Pourtant les progrès accomplis depuis quelques années sont loin d'être négligeables. Mais comme le remarque Jeao-Luc Parodi de l'IFOP, la communication publique est indissociable des problèmes qui la façounent : probléme de pouvoir tout d'abord, dans la mesure où elle reste l'ex-pression d'une structure de pouvoir : problème de légitimité ensuite, dans le balancement constant des allégeances à l'institution ou à son patron; problème de temporalité aussi, car sa gestion dn temps est soumise aux échéances de la démocratie électorale; problème d'identité dooe, ear pour exister, il feut être nommé et que sa reconnaissance o'est pas encore acquise. La qua-si-totalité des personnes interrogées souhaitent une plus grande concertation entre les responsables des services publies de communi-

C'est à cette confrontation des idées que s'attelle l'association Communication publique. Idées dont certaines ponrreient se retrouver dans le rapport sur la commonication qui doit être remis au mioistre de la fonction publique d'ici quelques semaines.

(1) Enquête réalisée du 18 juin an 9 juillet 1991, avec 20 entretiens pour la phase qualitative, et un échantillon représentatif de 164 responsables de la communication publique pour la phase Quantitative.

C L'émissies de Jeao-Pierre Elkabbach face à «Sept sur Sept». - L'émission sor la Cinq de Jean-Pierre Elkabbach sera désormais diffusée à 19 beures le dimanche (ao lieu de 20 h 10 la saisoo passée) et se retrouvera, face au rendez-vous d'Anne Sin-clair sur TF 1, «Sept sur sept». La-première émission aura lieo le 22 septembre.

### Le 10° congrès forestier mondial

La Poste mettra en vente générale, mardi 24 septembre, uo timbre d'une valeur de 2,50 F, à l'occasion du 10° congrès forestier mondial qui se déroulera à Paris.



Le motif du timbre est l'œuvre de Patrick Lubin qui l'a emporté devant des projets de J.-C. Cousin et C. Bonnehon.

Le thème de la forêt a précé-demment donné lieu à des émissions en France, en 1965 (Millio-mème hectare reboisé), 1976 (Forêt de Tronçais), 1985 (série «Nature de Frence ») et 1989 (Forêt de Fontainebleau) .

Le timbre, ao format borizontal 36 x 21,45 mm, dessiné et gravé par Patrick Lubin, est imprimé en taille-douce en feuilles de cin-

➤ Vente anticipée à Paris les 22 et 23 septembre, de 9 heures à 18 heures, eu bureau de poste temporeire « premier jour » ouvart au Paleie dee congràe, 2, piece de le Porte-Meillot, 17°: le 23 septembre, de 8 heures à 19 heures, à Paria-Louvre RP et à Peris-Ségur (boîtes aux lettres spéciales). ➤ Vente anticipée à Langesc |Haute-Loire| les 22 et 23 sap-tambre, de 9 heuree à 18 beures, au bureau de poste temporaire doté d'un timbra à date sans mantion « premiar jours ouvert dans l'enceinte de la foire-exposition; la 23 sep-tembre, de 8 h 45 à 12 heures, eu bureau de posta [boîte eux lettres spéciale].

Rubrique réalisée par la rédaction du mensuel le Moude des philatélistes rue Autoine-Bourdelle 75015 Paris Tél.: [1] 40-65-29-27

# En filigrane

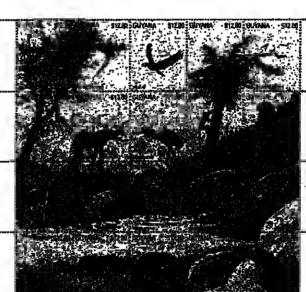

PREHISTORIC CHEATURES OF SOUTH AMERICA - CENQZOIC ERA

un apectaculaire bloc-feuillet de ngt timbres d'una valeur de 12,80 dollars chacun représentent des animeux avant vécu pendant la cénozoiqua (ère teriaire) en Amérique du Sud.

 Catelogue des timbree du Portugal et d'Espagne. – La troisièma édition du catalo-gue en langue englaise Stanley Gibbons consacré à l'Espagne et au Portugal vient de paraître. Da nombraux chengemanta sont intervenus par rapport à l'édition précédente (qui datait de 1984) : apparition des carnets des Açores, du Portugal, de Meceo, da Medère, d'Es-pagne et d'Andorre (administration postala françaisel et des timbrea de diatributeurs, au Portugal par exemple. En aept ans, les cotatione ont subi des hausses parfoie spectaculaires : le n° 8 du Portugai (100 r litas)

• Feune préhistorique an pecae, en nauf, da 3 250 à Guyana. – La Guyana a émis 5 500 livree atarling. Même progression pour l'Espegne ou Andorre, avec le n° 35 d'Andorre espagnol, qui passe de 16 à 350 livres l (Les catalogues Stanley Gibbons sont distribués en France par Davo, 30, rue de Grenelle, 75007 Paris)

> Vents. – Vente sur offres 8artrand Sineia (7, rue da Châteaudun, 75009 Paris. Tél.: (1) 48-78-29-80) close le samedi 14 septembre. Plus de dix milla lots au catalogue, dont de nombreux classiques sur lettree, bellona montée (n° 31 oblitéré « étoile 22 » du 19 novembre 1870 sur Gazette des ebsents pour l'Egypte avec cachet d'arrivée, prix de départ 12 000 F), précureaurs da certas postalas, collection de lettres evec oblitérations étran-gères sur timbres français et bel en samble de posta



# AM MARKET CO. Des services en mai d'expression

.

. . .

THE PERSON ASSESSED TO A 

Property of the second The second second The second secon



A Comment of the

Product Programmes Manager 12 1 20 4 50 F

# SPECTACLES

### **VENDREDI 6 SEPTEMBRE**

### CINÉMAS

LA CINÉMATHÈQUE

PALAIS OF CHAILLOT (47-04-24-24) Trans-Europ-Express (1956), d'Alain Robbe-Grillet, 15 h ; les Pionniers de la Western Union (1941, v.o.), de Fritz Lang. 18 h ; le Mécano de la » Géné-rale » (1827), de Buster Keaton, 21 h.

PALAIB DE TOKYO (47-04-24-24) Les Querents Ans des Cahlars du cinéma : Raining in the Mountain (1878, v.o. e.t.l.), de King Hu, 18 h ; les Favoris de la lune (1984), d'Otar lossellani, 20 h 15.

### VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

2, grande galerie, porte Saint-Eustache, Forum des Halles. (40-26-34-30)

Paris la nuit : Nuit coquine : Sous le coupole (1885) de M.-A. Poyet, la Nuit porte-jarretelles (1984) de Virginie Thé-venet, 14 h 30 ; Nuit blême : Soleil (1989) de Pierre Clámenti, Zoo Zéro (1989) da Pierre Clamenti, Zoo Zéro (1879) d'Aisin Fleischer, 18 h 30 : Nuits blanches : le Fureur de vivre des années vingt (1963) de Jeen-Marie Drot, Querret (1881) de James Ivory, 18 h 30 : Taxi de nuit : Vanessa Paradis chante Joe le taxi (1887) de Polygram, Extérieur nuit (1979) de Jacques Bral, 20 h 30.

### LES EXCLUSIVITÉS

A FLEUR DE PEAU (A., v.o.) : Georga V, 8- (45-62-41-48). L'AFFAIRE WALLRAFF (A., v.o.) : Lucemaire, 6- (45-44-57-34). AUCE (A., v.o.) : Elyaées Lincoln, 8\* (43-59-36-14).

ALL THE KING'S MEN (Chin., v.o.) : Utopia, 5- (43-28-84-65).

AN ANGEL AT MY TABLE (néo-zélandels, v.o.): Les Trole Luxembourg, 5-(48-33-87-77): Studio 28, 18-(46-08-36-07). L'APPROCHE FINALE (A., v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-46-85).

Grand Pavois, 15· (45-54-46-85),
ATLANTIS [Fr.): Geumont Les Hallee,
1· (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2· (47-42-60-33); Rex [le Grand Rex), 2· (42-36-83-93); UGC Danton, 8· (42-26-10-30); Gaumont Ambessade, 8· (43-59-19-08); Publicis Champs-Elysées, 8· (47-20-76-23); Les Nation, 12· (43-43-04-87); Fsuvette Bis, 13· (47-07-55-88); Gaumont Alésia, 14· (43-27-84-50); Miramar, 14· (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15· (48-28-42-27); Kinopanorama, 15· (43-06-50-50); Pathé Wapler, 18· (45-22-46-01); Le Gambetta, 20· (46-36-10-96).

46-01); Le Gambetta, 20- (46-36-10-96). LA BANDE A PICSOU (A., v.f.); Rex, 2- (42-36-83-93); UGC Montparnesso, -6- (45-74-94-94); UGC Triomphe, 8-(46-74-93-50); UGC Lyon Bastills, 12-(43-43-01-59); Mistral, 14- (45-38-52-43); Pathé Clíchy, 18- (45-22-46-01) 46-01).

BASHU, LE PETIT ÉTRANGER (franien, v.o.) : Utopia, 5. (43-26-84-65). BOOM BOOM (Esp., v.o.) ; Lucerneire, 6- (45-44-57-34).

LES BRANCHES DE L'ARBRE (Fr.-Ind., v.o.) ? 14 Juillet Odéon, 8. (43-25-59-83). LE CERCLE OES POÈTES DISPARUS

(A., v.o.) : Grand Pavols, 15- (45-64-46-85) ; Ranelagh, 18- (42-88-64-44). 48-8b); Hanelagh, 18\* (42-88-64-44), LA CHAIR (ft., v.o.): Geumont Lee Halles, 1\* (40-28-12-12); Gaumont Opéra, 2\* (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 8\* (43-25-59-83); Geumont Ambassade, 8\* (43-59-19-08); 14 Juil-let Bastille, 11\* (43-57-90-81); Gau-mont Alésia, 14\* (43-27-84-50); v.f.: Les Montparnos, 14\* (43-27-52-37). LA CHANTEUSE ET LE MILLIAR-

DAIRE (A., v.o.): Gaumont Champs-Ely-sées, 6- (43-59-04-67). CHEB (Fr.-Alg.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47). CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES (A., v.f.) : Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33) ; Saint-Lambert, 15 (45-32-

81-68), CHIENNE DE VIE (A., v.o.): Gaurnont Las Halles, 1• (40-26-12-12); Gaurnont Opéra, 2• (47-42-60-33); Pathé Haute-feuille, 6• (46-33-79-38); La Pagode, 7• (47-05-12-15); Gaurnont Ambessede, 8• (43-59-19-08); Publicis Champs-Ely-sées, 8• (47-20-76-23); La Bastille, 11• 81-68). séas, 8<sup>a</sup> (47-20-76-23); La Bastale, 11<sup>a</sup> (43-07-48-60); Gaumont Parnasse, 14<sup>a</sup> (43-35-30-40); 14<sup>a</sup> Juillet Beaugranolle, 15<sup>a</sup> (48-75-79-79); v.f.: Pathé Français, 9<sup>a</sup> (47-70-33-88); Fauvette, 13<sup>a</sup> (47-07-55-88); Gaumont Alásia, 14<sup>a</sup> (43-27-84-50); Miramar, 14<sup>a</sup> (43-20-24). 89-52) : Geumont Convention, 15- (48-28-42-27) ; Pathé Clichy, 18- (46-22-48-01); La Gambetta, 20. (46-36-

10-96). LES COMMITMENTS (Irlandais, v.o.) : Forum Horizon, 1° (45-08-57-57) ; Pethé Impérial, 2° (47-42-72-52) ; 14 Juillat Odéon, 6° (43-25-59-83) ; Pathé Haute-Odéon, 6- (43-25-59-83); Pathé Haute-feuille, 6- (48-33-78-39); Georga V, 6-(45-52-41-4B); Pathé Mengnan-Concorda, 8- (43-59-82-82); 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81); Escurial, 13- (47-07-28-04); Sept Pamassiana, 14- (43-20-32-20); 14 Juillet Beaugre-nelle, 15- (45-75-79-79); v.J.: Pathé Frençais, 9- (47-70-33-88); Les Nation, 12- (43-43-04-87); Fauvetta, 13- (47-07-55-89); Pathé Montparnassa, 14-(43-20-12-08); Pathé Cichy, 18- (45-

(43-20-12-06) ; Pathé Clichy, 18- (45-CYRANO DE BERGERAC (Fr.) : UGC Triomphe, 8º (45-74-93-50).

DANNY LE CHAMPION OU MONDE (Brit., v.f.): Ciné Beaubourg, 3• (42-71-52-36); Républic Cinémas, 11• (48-05-51-33); Denfert, 14• (43-21-41-01). DANS LA PEAU D'UNE BLONDE (A. v.o.) : Sept Pamassiens, 14 (43-20-

32-20).

DANS LA SOIRÉE (it., v.o.): Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Reflet Logos I.

5- (43-54-42-34); UGC Rotonde, 6- (45-74-84-84); UGC Siamitz, 8- (45-62-20-40); La Bastille, 11- (43-07-48-80); v.f.: UGC Montpernasse, 8- (45-74-94-94); UGC Opére, 6- (45-74-95-40).

4.

Particular and a monthly of the control of the cont

OANSE AVEC LES LOUPS (A., v.o.) : 1 Gaumont Ambassede, 8\* (43-59-19-08); Les Monrpamos, 14\* (43-27-52-37); v.f.: UGC Opéra, 9\* (45-74-85-40); Fauvetta 8is, 13\* (47-07-55-88); Gaumont Convention, 15\* (48-28-2-27) 28-42-27).

OELICATESSEN (Fr.): UGC Triomphe, 8- (45-74-93-50); UGC Gobelins, 13-(45-61-94-95). DIEU VOMIT LE5 TIÉDES (Fr.): Uto-pis, 5- (43-26-84-65). LA DISCRÈTE (Fr.): Bretagne, 6- (42-22-57-87): Saint-André-des-Arte II, 8-(43-26-80-25).

LES DOORS (A., v.o.): Epée de Bois, 5-(43-37-57-47); UGC Triomphe, 8- (46-74-93-50); La 8sstille, 11- (43-07-48-80); Grand Psvois, 15- (45-54-46-85).

MERCI LA VIE (Fr.) : Ciné Besubourg, 3- (42-71-52-38) : Epéc de Bois. 5- (43-37-57-47).

MISERY (\*) (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-LE MYSTERE VON 8ULOW (A., v.o.) : Cinoches, 6- [48-33-10-82).

NAVY SEALS (A., v.o.): George V, 8-(45-82-41-46); v.f.: Pathé Montpar-nasse, 14- (43-20-12-06). NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A. v.o.) : Studio Galande, 5, (43-54-72-71) ; Grand Psvoia, 15- (45-54-46-85).

NEW JACK CITY (\*) (A., v.o.): Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26); UGC Normendia, 8• (45-63-18-18); v.f.: Rex, 2• (42-36-83-93).

### LES FILMS NOUVEAUX

LA SELLE NOISEUSE, Film françaie de Jacques Rivette : Le Selm-Ger-main-des-Prés, Safia G. de Seaure-8srd, 6 (42-22-87-23) ; Les Trois Betzac, 8 (45-61-10-60) ; Max Lin-der Panorama, 6 (48-24-88-88). BOYZ'N THE HOOD. (7) Film américain de John Singleton, v.o.: Gaumont Les Helles, 1• (40-26-12-12); Gaumont Deére, 2• (47-42-80-33); Publicis Saint-Germain, 8• (42-22-72-80); Le Pagode, 7• (47-05-12-15); Gaumont Ambassade, 8• (43-59-19-08); Gaumont Parnasse, 14• (43-35-30-40); Gaumont Alésia, 14• (43-35-30-40); Gaumont Alésia, 14• (43-27-84-50); v.l.: Rex, 2• (42-36-83-83); Paramount Opére, 8• (47-42-56-31); UGC Gobelins, 13• (45-61-94-95); Miramer, 14• (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15• (48-28-42-27); Psthé Clichy, 18• (45-22-48-01); Le Gambatta, 20• (48-36-10-96).

JAMAIS SANS MA FILLE, Film BOYZ'N THE HOOD. (\*) Film améri-

JAMAIS SANS MA FILLE. Film américain de Brian Gilbert, v.o.: Forum Horizon, 1• (45-08-57-57); Ciné Beaubourg, 3• (42-71-52-38); UGC Odéon, 6• (42-25-10-30); UGC Rotonde, 8• (45-74-94-94); George V. 8• (45-62-41-45); UGC Blarritz, 8• (45-62-20-40); 14 Juillet Beaugrenelle, 15• (45-75-79-78); UGC Maillot, 17• (40-68-00-16); v.f.; Rex, 2• (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6• (45-74-94-94); Saint-Iazare-Paequier, 8• (43-87-35-43); Paramount Opérs, 9• (47-42-58-31); Lee Nation, 12• (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13• (45-51-94-95); Mistral, 14• (45-39-52-43); UGC Convention, 16• (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18• (45-22-46-01). JAMAIS SANS MA FILLE, Film LOS ANGELES STORY. Film eméri-

LE PROCES DU ROI. Film portuga THE VOYAGER. Film allemend-fra

THE VOYAGER. Film allemend-fran-cals-grec de Volkar 5chlöndorff, v.o.; Ciné 8eaubourg, 3\* (42-71-52-38); UGC Oenton, 8\* (42-25-10-30); UGC Slarritz, 8\* (45-82-20-40); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); Mistrel, 14\* (45-38-52-43); UGC Convention, 15\* (45-74-93-40); v.f.; UGC Montpar-nessa, 5\* (45-74-84-84); UGC Opérs, 6\* (45-74-86-40); UGC Gobeline, 13\* (45-81-94-95); Pethé Clichy, 16\* (45-22-46-01). LA VIE. L'AMOUR... LES VACHES. LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES.

DOUBLE IMPACT (A., v.o.) : UGC Normendie, 8 (45-63-16-16); v.f.: Rex, 2-(42-38-83-93); UGC Montpernesse, 8-(45-74-94-94); Paramount Opéra, 8-(47-42-58-31); Pathé Clichy, 18-(45-22-46-01).

LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE (Fr.-Pol., v.o.) : Gaumont Les Helles, 1- (40-28-12-12) ; Seint-André-des-Arts I, 8-(43-26-48-18) ; Gaumont Pamasse, 14-(43-35-30-40).

(A., v.o.) : George V, 8 (45-62-41-46) : v.f. : Peremount Opéra, 8 (47-42-56-31). LE FER ET LA SOIE (A., v.o.) : George

LA FRACTURE DU MYOCARDE (Fr.) : Lucemeire, 6- (45-44-57-34). LE GRAND BLEU (Fr., v.o.) : Grend Pavols, 15- (46-54-46-85). GREEN CARD (A., v.o.) : Cinoches, 8-

V. 8. (45-62-41-46).

(48-33-10-82). HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epée de HALFACOINE (Fr.- Lun, V.o.): Epee de Bols, 5· (43-37-57-47). HENRY V (Brit., V.o.): Républic Ciné-mas, 11· (48-05-51-33); Denfert, 14-(43-21-41-01).

HIDDEN AGENDA (8rlt., v.o.) ; Ciné HIDDEN AGENDA (8rtt., v.o.); Ciné 8eaubourg, 3° (42-71-52-36); Racine Odéon, 6° (43-26-19-68); Les Trois Bal-zac, 8° (45-81-10-60); 14 Juillet Bas-tille, 11° (43-57-90-81); 14 Juillet Besu-grenelle, 15° (45-75-79-79); Blenvende Monparnassa, 15° (45-44-25-02). L'HISTOIRE SANS FIN II (A., v.f.) : Denfert, 14- (43-21-41-01).

Denfert, 14- (43-21-41-01).

HOMICIDE (A., v.o.): Forum Horizon, 1- (45-08-57-57); Pethé Impérial, 2- (47-42-72-52); Pethé Hautefauills, 5- (46-33-79-38); Georga V, 6- (45-82-41-46); Pethé Marignen-Concorda, 8- (43-69-92-82); La Bastille, 11- (43-07-48-80); Escurial, 13- (47-07-28-04); Sept Pernassiens, 14- (43-20-32-20).

HUOSON HAWK, GENTLEMAN ET CAMBRIOLEUR (A., v.o.): Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); UGC Odéon, 8- (42-25-10-30); UGC Normandie, 8- (45-83-16-18); v.l.: UGC Montpernasse, 5- (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); UGC Lyon Sastille, 12- (43-43-01-58); Feuvette, 13- (47-07-55-88); Mistral, 14- (45-39-52-43); UGC Convemion, 15-[45-39-52-43]; UGC Convemion, 15-(45-74-93-40); Pathé Weplar II, 18-(45-22-47-94).

L'INSOUTENABLE LÈGÈRETÉ DE L'ÊTRE (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-JACQUOT DE NANTES (Fr.) : Sept Par-

nasiens, 14 |43-20-32-20); Studio 28, 16 (46-06-38-07). JUNGLE FEVER (A., v.o.) : images d'ailleure, 5- (45-87-18-09) ; Les Trois Luxembourg, 5- (46-33-97-77). LES LIAISONS DANGEREUSES (A. v.o.) : Cinoches, 6- (48-33-10-82) ; Grand Pavois, 15- (45-54-46-88).

LA LISTE NOIRE (A., v.o.) : Cinoches, 8\* (48-33-10-82). LUNE FROICE (\*\*) (Fr.) : Saint-André-des-Arts I, 6\* (43-28-48-19). MACAME BOVARY (Fr.): 14 Juliet

Parnassa, 5- (43-26-59-00). MARTHA ET MOI (All., v.o.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-86-82-82); Sept Pamassiens, 14- (43-20-32-20); v.f. : Pathé Impérial, 2. (47-42-72-52).

cain da Mick Jackson, v.o.: Ciné 8eaubourg, 3° (42-71-52-38]; UGC Odéon, 8° (42-25-10-30); UGC Rotonda, 6° (45-74-94-94); UGC Champa-Elysées, 8° (45-62-20-40); UGC Opéra, 9° (45-74-95-40); v.l.: UGC Gobelins, 13° (45-81-94-85).

de Joao Mario Grilo, v.o. : 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83).

Film eméricain de Ron Underwood, v.o.: Forum Horizon, 1 (45-08-57-57); Rex, 2 (42-36-83-93); Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36); UGC Denton, & (42-25-10-30); George V, 8 (45-62-41-46); UGC Blarritz, 8 (45-62-20-40); Helli V, 8' (45-62-41-46); UGC Biarriz, 8' (45-52-20-40); 14 Juillet Bestille, 11' (43-57-90-81); 5ept Pernssiens, 14' (43-20-32-20); 14 Juillet Beaugranelle, 15' (46-75-79-79); UGC Meillot, 17' (40-68-00-15); v.f.; UGC Montparnasse, 8' (45-74-84-94); Paramount Opéra, 8' (47-42-56-31); UGC Lyon Bestille, 12' (43-42-158); UGC Lyon Bestille, 12' (43-43-158); UGC Lyon Bestille, 13' (43-43-158); U 42-63-31); UGC Lyon bestrie, 12-(43-43-01-68); UGC Gobelins, 13-(45-61-94-95); Miatral, 14- (45-39-52-43); Pathé Wapler II, 16- (45-22-47-94); Le Gambatta, 20- (48-38-10-96).

NIKITA (Fr.) : Elysées Lincoln, 6 (43-59-38-14) ; Les Montpamos, 14- (43-27-52-37).

27-52-37), POINT 8REAK (\*) (A., v.o.): Forum Horizon, 1- (45-08-57-57); UGC Dentor, 6- (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-92-82); UGC Biarriz, 8- (45-82-20-40); UGC Maillot, 17- (40-88-00-16); v.f.: Rex, 2- (42-35-83-83); UGC Montparnesse, 6- (45-74-94-84); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); UGC Lyon Besülle, 12- (43-43-01-58); UGC Gobalins, 13- (45-81-01-58) : UGC Gobalins 13: (45-81-94-95); Mistrel, 14· (45-39-52-43); Pethé Montpernesse, 14· (43-20-12-06); UGC Convention, 15· (45-74-93-40); Pathé Wepler II, 18· (45-22-47-94); Le Gambette, 20- (45-35-10-96).

LE PORTEUR DE SERVIETTE (h. Fr., v.o.) : Utopie, 5- (43-26-84-85) ; Lucer-naire, 6- (46-44-57-34). PRETTY WOMAN (A., v.o.): Elysées Lincoln, 8 (43-59-36-14); v.f.: Les Montparros, 14 (43-27-52-37).

LA REINE BLANCHE (Fr.) : George V. 8- (45-62-41-46).

REVENGE (A., v.o.) : Studio des Ursu-snes, 5 · (43-28-19-09) ; v.f. : Peris Ciné I, 10 · (47-70-21-71). RHAPSODIE EN AOUT |Jep., v.o.) : Ciné Beeubourg, 3 (42-71-52-38) ; Lucernaire, 6 (45-44-57-34). RIO NEGRO (Fr.-vénézuélien, v.o.) Latina, 4- (42-78-47-86).

ROBIN DES BOIS PRINCE DEB VOLEURS (A. v.o.): Forum Horizon, 1/ (45-08-67-67); Gaumont Opéra, 2/ (47-42-80-33); 8 rate gne, 8/ (42-22-57-97); UGC Odéon, 6/ (42-25-10-30); Pethé Marignan-Concorde, 8/ (43-59-92-82); UGC Normandia, 8/ (45-63-16-19); 14 Juillet Beaugrenefie, 15/ 145-75-79-79); UGC Meiflot, 17/ 140-88-00-18); v.f.: Rex, 2/ (42-36-83-93); 8 retagne, 8/ (42-22-57-87); Seint-Lazare-Peequier, 8/ (43-87-35-43); Pathé Français, 9/ (47-70-33-88); Les Nation, 12/ 143-43-04-87); UGC Lyon Bestille, 12/ (43-43-04-87); UGC Lyon Bestille, 12/ (43-43-04-87); UGC Lyon Bestille, 12/ (43-43-04-87); UGC Lyon Bestille, 12/ (43-20-12-06); Gaumont Alésia, 14/ 143-27-84-50); Pathé Montparneess, 14/ (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15/ (48-28-42-27); Pathé Wepler, 18/ (45-22-46-01); Le Gambetta, 20/ (48-38-10-96).
SAILOR ET LULA |\*) (Brit., v.o.); Ciné ROBIN DES BOIS PRINCE DEB

SAILOR ET LULA |\*) (Brit., v.o.) : Ciné 8eaubourg, 3\* (42-71-52-36) ; Studio Galande, 5\* (43-54-72-71). BCÈNEB DE MÈNACE DANS UN CENTRE COMMERCIAL (A., v.o.) :

es, 6- (46-33-10-82). LE BILENCE DES AGNEAUX (") (A v.o.) : Gaumont Opére, 2º (47-42-50-33) : UGC Triomphe, 8º (45-74-93-50) : Bienvende Montpamesse, 15º (45-44-25-02) ; Studio 28, 18 (46-06-38-07).

SIMPLE MORTEL (Fr.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); Pathé Mari-gnan-Concorda, 8- (43-59-92-82); Pathé Français, 9- (47-70-33-88); Fsu-vette, 13- (47-07-55-88); Gaumont Alásia, 14- (43-27-84-50); Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06); Geumont Convention, 15 (48-28-42-27); Psthé Wepler II, 18- (45-22-47-94). STRADA BLUES (lt., v.o.): 14 Juillet

Odéon, 5: (43-25-59-83). THELMA ET LOUISE (A., v.o.) : Forum Orient Express, 1. (42-33-42-26) ; George V, 8- (45-62-41-46); UGC 8iar-ritz, 6- (45-82-20-40) LES TORTUES NINJA II JA., v.f.)

Psrsmount Opérs, 8- |47-42-56-31); Saint-Lambert, 15- (45-32-91-88). TOTO LE HÉROS (Bel.-Fr.-All.): Gaumont Les Hellas, 1 | 140-28-12-12|; Geumont Ambassade, 8 (43-59-19-08); Gaumont Parnasse, 14 | 143-35-24 (19)

37-2 LE MATIN |" |Fr.) : Forum Oriem Express, 1- (42-33-42-25) ; Geurmont Ambassada, 8- (43-58-19-08) ; Geurmont Pernasse, 14- (43-35-30-40). UN DIEU REBELLE (Fr. All.-Suis.-Sov.): Lucernaire, 6- [45-44-57-34). UN THE AU SAHARA [Brit., v.o.] :

Lucemaira, 8- (45-44-57-34), UN TYPE BIEN (Fr.-Bel.) : Saint-André-des Arts I, 5- (43-26-48-18). UNE ÉPOQUE FORMIDABLE... (Fr.):
Gaorga V, 8r (45-52-41-45); Pethé
Frençais, 9r (47-70-33-88); Geurmont
Alésia, 14r (43-27-84-50); Psthé Montpamasse, 14r (43-20-12-06). LA VALSE DES PIGEONS (Fr.) : Epés de Bois, 5, [43-37-57-47]; Studio Galande, 5, (43-54-72-71).

LA VIE OES MORTS (Fr.) : Utopis, 5-LES SÉANCES SPÉCIALES

AUJOURD'HUI PEUT-ÊTRE... (Fr.) : Lucernaire, 6\* (45-44-57-34) 14 h, BAGDAD CAFÉ |A., v.o.) : Saint-Lam-bert, 15\* (45-32-91-68) 18 h, 8RAZIL (Brit., v.o.) : Studio Galande, 5-|43-54-72-71) 18 h. CHAMBRE AVEC VUE... (Brit., v.o.) :

Salm-Lambert, 15- (45-32-91-88) 18 h. LE CHATEAU DE MA MÈRE (Fr.) : Studio des Ursulinee, 5- (43-28-19-08) 15 h. DUNE (A., v.o.) : Grand Pavois, 15, (45-54-46-85) 17 h 45,

EUROPA EUROPA (Fr.-Ail., v.o.) : Den-lert, 14 (43-21-41-01) 17 h 20. EXCALIBUR [A., v.o.] : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 21 h.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-48-85) 22 h. FANTASIA (A.) : Saint-Lambert, 15-(45-32-81-88) 17 h. LA CLOIRE DE MON PÈRE (Fr.) : Studio des Ursulines, 5- (43-28-19-09) 14 h.

HOT SPOT (A., v.o.) : Epée de Bois, 5-(43-37-57-47) 22 h. IN BED WITH MADONNA (A., v.o.) : Grend Pevois, 15 (45-54-48-85)

INDIA SONG (Fr.) : Républic Cinémae. 11• (48-05-51-33) 17 h. LA LECTRICE (Fr.) : Studio Galande, 5-(43-54-72-71) 18 h 20. LETTRES D'AMOUR EN SOMALIE

(Fr.) : Images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09) 20 h. LISTEN UP THE LIVES OF QUINCY JONES (A., v.o.): Images d'ailleurs, 5-(45-87-18-09) 22 h. LOLITA (Brit., v.o.) : Républic Cinémas, 11º (48-05-51-33) 21 h 10.

MACBETH (Brit., v.o.) : Studio des Ursulines, 5 (43-26-19-09) 21 h 50. MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION (A., v.I.): Seint-Lembert, 15<sup>a</sup> (45-32-91-88) 17 h.

MILLER'S CROSSING (A., v.o.) : Saint-Lambert, 15 (45-32-81-69) 21 h. LE MIROIR (Sov., v.o.) : Denfert, 14-(43-21-41-01) 19 h 20. LA MORT EN CE JAROIN (Fr.-Mex.) Latina, 4 (42-78-47-88) 14 h, 18 h, 18 h, 20 h, 22 h.

NOLA DARLING N'EN FAIT OU'A SA TÈTE (A., v.o.) : Images d'eilleurs, 5-(45-87-18-09) 18 h. LE PETIT OINOSAURE ET LA VALLÉE OES MERVEILLES (A., v.f.) : Cub Gau-mont (Publicis Matignon), 8- (43-59-31-97) 14 h 30, 18 h 10.

LE PREMIER EMPEREUR (Can.-Chin.) La Géoda, 19- (40-05-80-00) 14 h, 15 h, 15 h, 17 h, 18 h, 18 h, 20 h, 21 h. 22 h. LA PREMIÈRE FOLIE DE WOODY

ALLEN (A., v.o.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47) 22 h. BALAAM BOMBAY I (Indo-Fr., v.o.) : mages d'eilleure, 5º (45-87-18-08)

LA SOIF DU MAL (A., v.o.) : Action Ecolea, 5- (43-25-72-07) 14 h 10, 18 h 10, 18 h 10, 20 h 10, 22 h 10. BTRANGER THAN PARADISE (A. All., v.o.) : Utopia, 5- (43-28-84-85) 22 h 10. THE ROCKY HORROR PICTURE

BHOW (\*) (A., v.o.) : Studio Galanda, 5-(43-54-72-71) 22 h 30, 0 h 10. TINTIN ET LE LAC AUX REQUINB (Fr.-Bal.) : Ssint-Lambert, 15- |45-32-91-88) 15 h. TOMBE LES FILLES ET TAIS-TOI JA v.o.): 14 Juillat Parnesse, 6 |43-28-58-00) 14 h 05, 18 h 05, 18 h 05,

20 h 05, 22 h 05. UN COEUR QUI BAT (Fr.) : Studio des Ursulines. 5- 143-26-19-091 20 h. VOYAGE SUR JUPITER (Csn.) Cinaxe, 19- (42-09-34-00) 21 h 40.

LES GRANDES REPRISES A BOUT OF SOUFFLE (Fr.) : Les Trois Luxembourg, 8 (46-33-97-77).

ARIANE (A., v.o.) : Action Christine, 6-(43-26-11-30). LES CAOAVRES NE PORTENT PAS OE COSTARO (A., v.o.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); Pathé Hautefeuille, 5. (46-33-78-39).

EASY RIDER (A., v.o.) : Cinoches, 8-(46-33-10-82). FANTASIA (A.) : Cinoches, 5- (48-33-

10-82). GLORIA (A., v.o.): Les Trois Luxembourg, 6- (46-33-97-77); Les Trois Bal-

zac, 8 (45-61-10-60). LADY FOR A DAY (A., v.o.): 14 Juillet Pemassa, 8 (43-28-58-00).

### THÉATRES

CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). Thé à le menthe ou T'es citron : 22 h. COMEOIE CAUMARTIN (47-42-43-41). La Paule du soleil : 20 h 30. COMEDIE OE PARIS |42-81-00-11). Voltaire's Folies : 21 h.

CRYPTE SAINTE AGNÈS (EGLISE SAINT EUSTACHE) (47-00-19-31). Rahab: 18 h 30. Le Tartuffe: 20 h 30. EOCAR (43-20-85-11). Les Faux Jetone : 20 h 15. Les Babas cadres : 22 h.

ESPACE MARAIS (48-04-91-65). Le ESPACE MARAIS (48-04-91-55). Le Mariega de Figero: 18 h 45. La Mouetta: 21 h.

FONTAINE (48-74-74-40). Le Clan des veuvee: 20 h 45.

GAITÈ-MONTPARNASSE (43-22-18-19). Voltaire-Rousseau; 20 h 45.

GRANO THÉATRE D'EOGAR (43-20-90-09). Grand-père Schiomo: 20 h 15. SCUCHET MONTPARNASSE |43-27-88-81). Remue-ménage : 18 h. Pedro at le Cspitsins : 20 h 20. Sans titre : 22 h 15.

HALLE SAINT-PIERRE |42-68-74-12). Les Origines de l'homme ; 15 h. HÉBERTOT (43-87-23-23), La Contrebasse ; 21 h. HUCHETTE (43-26-38-99). Le Centa-trica chauve : 19 h 30. La Leçon : 20 h 30.

808INO (43-27-75-75). Fastivel du | LA SRUYÈRE (46-74-78-99). Cuisine at Dépendance : 21 h. LE FUNAMBULE THÉATRE-RESTAU.

RANT |42-23-88-83). La Voix humaine : 20 h 30. LUCERNAIRE FORUM |45-44-57-34|. Petria salle. Poèmes voyoue: 20 h 15. Théâtrs noir. Le Petit Prince: 18 h 45. Les Egarements du cœur et de l'esprit: 20 h 30. Huis cloa: 21 h 45. Théâtre rouge. Duenda: 18 h 30. Là Ronde: 20 h. Oncle Vanie: 21 h 30. MADELETNE (42-65-07-09). N'écoutez

marie STUART | 45-08-17-80|. Histoire d'ouvreuses ; 20 h 30.
MICHOOTÈRE | 47-42-95-23|. Tromper n'est pas jouer : 21 h. NOUVEAUTÉS [47-70-52-75]. Les Jurneaux : 20 h 30. PALAIS DES GLACES (GRANDE SALLE) |42-02-27-17|. Jeen-Merie 8igard : 20 h 30.

PALAIS OES GLACES (PETIT PALAIS) (48-03-11-38). Chantal Ladessou : 20 h 30.

ROSEAU-THÉATRE (42-71-30-20).

Quand on n'e que l'amour : 20 h 30. SPLENOIO SAINT MARTIN (42-08-21-93). Un couple au Splendid : 20 h 30.

THÉATRE DE DIX-HEURES 146-06-10-17). 1959, guarras privées : 20 h 30. J'accuse le choc : 22 h.

### **SPECTACLES NOUVEAUX**

(Les jours de première et de relâche sont indiqués entre parenthèsea. CEUX O'LA NUTT, Au 8ec Fin (42-85-29-35) (dim., lun.) 19 h (4). LE CLAN OES VEUVES. Fontaine (48-74-74-40) (dim. soir, lun.) 20 h 45. Sam. et dim. 15 h 30 |4). FAUX REVEUR FOREVER. Au Bec Fin (42-96-29-35) (dim.) 22 h (4).

VOLTAIRE-ROUSSEAU. Getté-Montparnessa |43-22-18-18) (dim. soir, lun.) 20 h 45; sam. 17 h 30; dim. 15 h (4). LE MÉMORIAL DE SAINTE HELENE. Ssint-Denis, Théâtre Gérard Philipe (42-43-00-59) 20 h 45

CUISINE ET DÈPENDANCE. Le Bruyère (48-74-78-99) (dim, soir, lun) 21 h ; dim. 15 h (5). DARLING CHÉRIE. Michel (42-85-35-02) (dim. solr, lun.) 21 h, sem. 17 h 30 et 21 h 15 ; dim. 15 h 30

ESCURIAL. Roseeu-Théâtre (42-71-30-20) (dim. solr, lun.) 18 h 30 ; dim.

L'ÉTÉ. Théâtre National de la Collins (43-85-43-60) (dim. soir, lun.) 21 h; dim. 16 h 110). CALAMITY JANE, Montparnassa (43-22-77-74| Idim. soir, hun.| 21 h; sam. 17 h 30; dim. 15 h 30 (10). COLÉRE ET TENORESSE. Petit-Montparnasse |43-22-77-74| Idim. soir, lun.) 21 h; dim. 15 h 30 |10). LE GRAND CÈRÉMONIAL. Théâtre

VOYAGE DANS LA LUNE, d'après Cyrano de Bergarec. Théétre de la Mein-d'Or. 8elle de Mai (48-05-57-89) (dim. soir, lun.) 21 h ; dim.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

» Le basilique da Saint-Denia et les tombeaux des rois », 14 h 15, sortie métro Saint-Oenis-Basilique (D. Bou-

« Le montagne Sainte-Geneviève », 14 h 30, églisa Saint-Julien-le-Pauvre (Sauvegarda du Paris historique).

sauvegarda du Pans ristorique).

promanade insolite dans le quartier chinois p. 14 h 30, métro Portede-Choisy (M. Pohyer).

s. La Louvre, du donjon à la pyramida, at les appartementa royaux p. 14 h 30, 2, place du Palais-Royal, davant le Louvra das Antiquairae (Connaissance de Pariet.

|Connaissance de Paris|.

\*\*s Le Villatte : un perc urbein du XXI- siècle », 14 h 45, métro Portede-Pantin, eortie parc de La Villette (Parie at son histoire).

ou Next, statoon Jevel.

Les salons de la chembre da commerce at d'Industria à l'hôts!
Potocki », 15 h, 27, avenus da Fried land (Monuments historiques).

L'Opére Gemier », 15 h, en haut des merchae, à gauche (Tourisma cuburali. culturel).

3 L'ile de le Cité, des origines de Perie eux travaux d'Hausemann 3, 15 h, 2 rue d'Arcole (Paris autre-

fois).

» L'étrange quartier de Saint-Sul-pice », 15 h, sortle métro Saint-Sul-pice |Résurrection du passé).

» La Moulin d'Ivry », 15 h, entréa du Moulin, rua Barbès, à lvry (Asso-ciation des amis du Moulin. Tél.: 48-70-15-71).

**DIMANCHE 8 SEPTEMBRE** » Le Seina et ses vieux ponts, las nautes, la batellene », 10 h 30, place du Châtelet, devant la fonteine (Peria autrefois).

« Académie française et Institut ». 10 h 30, 23, quai de Conti (Paris et

LE GRAND CÈRÉMONIAL. Théatre du Tambour-Royal (48-05-72-34) |dim. soir, lun.) 21 h; dim. 15 h (10). LES LARMES AMÉRES OE PETRA VON KANT, Le Funembule Théatre-Restaurant 142-23-88-83) (dim. soir, lun.) 21 h; dim. 15 h (10). MARIE-PIERRE CASEY. Déjazet (TLP) (42-74-20-50) (dim. soir, lun.) 20 h 30; dim. 15 h 30 (10). RICHARD II. Atelier |45-05-49-24) |dim. soir, lun.] 20 h 45; samedi, dimanche 15 h 30 |10). VOYAGE DANS LA LUNE. d'après

### **PARIS EN VISITES**

« Académie française et Institut », 10 h 30, 23, qual de Conti (M.-C.

» Les peeseges marchands du 19 siècle, une promenade hors de ce temps », 10 h 30, 4, rue du Faubourg-Montmartre (Peris autrefois) « L'Opéra de Gamier » cathédrale mondeine » du second Empira », 11 h, dans l'entrée (C. Merle). « L'Opére Bastille. Visite Inté-

grate », 11 h, eu pied du grand esca-lier (M. Hager). » Atelier d'artistes, jardins et curioeltés de Montpernaasa », 11 h, 14 h 45 at 17 h, métro Vevin (Connaissance d'Ici et d'eilleurs).

» Oa la place des Victoirae au Palais-Royel », 14 h 30, 98, rue Réaumur (Paris pittoresque et inso-

» Le Front de Seine, quartier pié-tonnier du XX siècle », 15 h, sortie du RER, station Jevel.

» Le nouveau Bercy », 15 h, métro Sercy, sortie principale (Approche de l'art). » Saint-Denis : la Maison d'éducation de la Légion d'honneur », 18 h, à l'entrée (Office de tourisme).

« Les salons du minietère de la marins » (limité à 30 personnes), 10 ir 30, 2, rue Royele (M. Heger). » Uns heure eu Père-Lechaise ».

11 h et 15 h, porte principale, boule-vard de Ménimontant (V. de Lan-glade).

et l'Opéra, centre de la via mon-daine da le fin du XIX siècle. Gamier et la style Napoléon III », 11 h et 14 h 45, devant l'entrée, à droite (Connaissance d'ici at d'eilleurs). « Le quartier du Temple, le Carreau et le marché des Enfents-Rouges », 11 h 30, sortie métro Tample.

» L'ancienna abbaye da Saim-Mar-tin-des-Champs et son rélectoire » (limité à 30 paraonnas), 15 h, 292, rue Seint-Mertin (Monuments historiques) » Ou canal Ssint-Mertin à le rotonde de La Villetta en passant par l'hôpitel Seint-Louis », 14 h 30, squere Frédéric-Lemeitra, statua

(Sauvegerde du Paris historique). (Sauvegerda du Pars historique).

» La Conciergaria, le Ssinte-Chspelle et l'histoira de la Cité »,
14 h 30, 1, quei de l'Horloge
(Connaissance de Paris).

» Le basiliqua da Saint-Oenle »,
14 h 30, à l'entrés (Office de tourisme). » Les salons du ministère de la

marine et la Plece Louis-XV » (carta d'identité), 15 h, 2, rue Royale (D. Bouchard). L'Hôtal-Oisu at is médacine autrefois », 15 h. entrée Hôtel-Diau, côté parvis de Notra-Dema (Perle

» Le Musée Cemondo », 15 h, 53, rua de Monceau (Tourisme cultu-» Vieux quartiers de l'Ila da la Cité, da la placa Dauphine à l'enclos du cioltre Notre-Oama », 15 h, Pont-Neuf, statue d'Henri-IV (E. Romann). » Académie française at Institut », 15 h, 23, quai de Cond (M. Pohyer). Académie française at institut s.
 15 h, 23, quei de Conti (C. Merle).
 Le place des Victoirea at eon vieux quertier s. 15 h, sortie métro Louvra (Résurrection ou pessé). » Moulin, parc et cité ouvrière de le chocolaterie Menier », 15 h, hall RER A, Noisiel (Art at Histoire).

# 2. Noisiei (Art at Histoire). 3 La cimetiàre de Picquis. Evocation de le Terreur 3, 15 h, 35, rue da Picquis Ipar le consarvatsur du cimetiàre). **CONFÉRENCES**

SAMEDI 7 SEPTEMBRE Cantra associetif Meenil-Saint-Didier (granda salle), 25, rua Meanil, 15 h : » Le route de la soia (1º par-ua) : l'incroyeble hietoire de Zhang Olan », par C. Bourzat (La Cavelier

## OIMANCHE S SEPTEMBRE

1, rua des Prouvairsa, 15 : Voyance et libra-erbitra aont-ila competibles ? », par 8. de Roybon ;
 Que penser du spintisma ? s, par Natya (Conférences Netya).

Usic, 18, rue de Verenne, 15 h:

La guérison spirituelle », par Y. Le
Guennic, svec des expériencas en
selle (Cercle Mina Carlo).



D'autre part, les options possibles pour étendre les services financiers de La Poste sont diverses et les défenseurs du nouvel établissement - du côté parlementaire comme du coté des syndicats de personnel - ne sont pas tous d'accord sur ce point. Le choix devrait être écleiré par une étude précise des apports et des conséquences de chaque option, pour La Poste et les banquee, selon la nature des crédits distribués, les conditions et les délais autent que selon les formules inetitutionnelles. Or sur ces points, le repport Ulimo leisse largement sur sa faim. **GUY HERZLICH** 

☐ Euro Disney crée son propre tour-opérateur. - Euro Disney, le prentier pare de loisirs européen de Walt Disney, qui doit ouvrir ses portes le 12 evril 1992 à Marne la-Vallée |Seine-et-Marne), a décidé de créer son propre tour-opérateur, dénommé Euro Disney Vacances, afin de remplir ses 5 200 chambres d'hôtel et ses 414 bungalows. Pour la première année, les objectifs sont modestes : 20 000 clients (sur 11 millions de visiteurs prévus).

# Le rapport Ullmo juge inopportune la distribution de prêts par La Poste

L'extension des servicas financiers de La Poste, souhaitée à la fois par les dirigeants du nouvel établissement et par nombre de parlementeiree, apparaît pour le moins inopportune : telle est le conclusion du rapport rédigé par M. Yvee Ulimo, eecrétaire général du Conseil national du crédit, à la demande du gouvernement et que celui-ci vient de remettre au Parlement. Mais ce sont surtout les effets « négatifs » de cette extension eur lee banques et son apport restreint à l'amenagement des campagnes et aux dépenses dee bureaux de poste ruraux qui motivent ces conclu-

L'extension de l'activité des services financiers de La Poste à la distribution de nouveaux crédits Isans épargne préalable) se heurte d'abord, selon M. Yves Ullmo, à des obstacles techniques. Dans le

statut actuel de l'établissement, elle l'activité courrier, comme en Alleserait difficile «dans des conditions respectant pleinement l'égalité des règles de concurrence », moins pour des raisons intrinséques (1) ou en raison du statut du personnel, que par l'absence d'une comptabilité analytique permettant d'individualiser les coûts des différents services financiers. Même si La Poste est sur ce point plutôt en avance sur les établissements de crédit et si « dans les pays où des banques pos-tales ont été créées, aucune procé-dure assurant la transparence des couts n'h été prévue». Les mécanismes a mettre en place seraient lourds et coûteux, pour un bénéfice

La création d'une filiale soumise à la loi bancaire pour « produire des crédits », de son côté, exigerait des fonds propres en proportion des activités futures. Le partenariat avec un ou plusieurs établissements financiers rend nécessaire un appel d'offres (qui n'est pas légalement obligatoire) sans éliminer complètemeut les risques de «dumping». La isolant les services financiers de

magoe, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas ou en Espagne, eurait peut-être les préférences de M. Ullmo, mais elle n'e pas été retenue par le législateur.

Au demeurant, La Poste a-t-elle besoin de distribuer des prêts pour fidéliser sa clientèle et assurer le maintien de ses parts de marché? Cette clientèle vieillit, et la part de La Poste chez les 25-34 ans et surtout chez les 45-54 ans baisse, reconnaît M. Ullmo. Meis ces pertes ne sont pas dramatiques: si le montant global des comptes chèques postaux (CCP) stagne, leur nombre augmente. La chute des parts de marché pour l'éparene pro-vient surtout du livret A, la Poste se montrant «compétitive» sur d'au-tres produits, quoique surtout sur l'épargne-logement, ses performances étant faibles sur le PEP et les OPCVM.

D'autre part, selon le rapport, l'absence de distribution de crédits, si elle constitue « un handicap pour la fidélisation de la clientèle», n'est pes l'élément principal et l'extension des crédits ne suffirait pas à

empêcher les abendons. Choisis evant tout par « cammodite » (horaires, proximité), les CCP sont abandonnés plus, selon M. Ullmo, pour des raisons d'accueil (l'attent aux guiehets, notamment) : le besoin de crédit est souvent cité par les jeunes, mais la clientèle la plus fragile est celle des «actifs proches de la retraite», « demandeurs de produits et de conseils financiers».

### Surcapacité bancaire

La distribution du crédit, notamment en zone rurale, ne répond pas davantage à une « mission de service mublic», compte tenu de la densité du réseau baneaire ectnel : « Il n'existe pas de droit à la proximité du réseau bancoire et encore moins de droit au crédit. La Poste n'a pas pour mission de « permettre l'accès le moins cher possible aux produits financiers» ni d'« améliorer les conditions de la concurrence en matière de crédit en zone rurale»: elle n'est pas en état de faire mieux que les banques. Elle n'y couvrirait même pas ses charges: « Le crédit

ne permettra pas de rentabiliser le réseau en milieu rural. « C'est plutôt en participant à l'alimentation des fonds du Trèsor par les CCP et de la Caisse des dépòts pour le finan-cement du logement social qu'elle contribue à «l'intérêt général».

En revanche, l'entrée de La Poste sut « les marchès du crédit à la consommation et du crèdit à l'habi-tat, particulièrement concurrentiels». init, particulerement totaluni de particulerements importants de parts de marchén, de l'ordre de 2 % sur les premiers, de 3 % sur les crèdits immobiliers – en dépit des insuffisances de l'établissement. Dans le service actuel de « surcenacién. contexte actuel de « surcanacité bancaire, cele pourrait reduire, à terme, de 5 % la marge globale des banques, dont les conditions d'exploitation se sont déjà degradées: les banques, qui rationalisent déjà leurs implantations et réduisent en donceur leurs effectifs, pourraient ètre amenées à des «licenciements».

(1) La Poste subit meme des contraintes exorbitantes du fait qu'elle dépose le montant total des CCP et de sa Caisse d'épargne au Trésor on à la Caisse des dépôts.

Voulant apprécier les futurs rapports entre le « centre » et les Républiques

# M. Pierre Bérégovoy en visite en Union soviétique

Au cours du voyage qu'il effectue en cette fin de semaine à Moscou et Kiev, M. Pierre Bérégovoy devait rencontrer M. Mikhaïl Gorbatchev et probeblement M, Boris Eltsine. Des entretiens sont aussi prévus avec M. Silaev, premier ministre de la République de Russie, M. Evgueni Sabourov, ministra russe de l'économie, l'économiste Gregori levlinski, qui conseille M. Eltsine et prépare un plan d'Intégration de l'Union soviétique eux échanges mondiaux. Toujours à Moscou, M. Bérégovoy rencontrera M. Arkadi Volski, membre de la commission économique constituée le 24 août et une trentaine de

dirigeants d'entreprise. Samedi 7 septembre, un entretien est prévu à Kiev avec le président de la République d'Ukraine, M. Leonid Kravtchouk, puis eon premier ministre, M. Vitold Fokin.

M. Bérégovoy veut se rendre compte sur place de l'ampleur des problèmes. M. Gorbatchev e rêitéré. le 4 septembre en recevent M. Jecquee Chirac, sa demende à l'Occident d'une aide massive, de l'ordre de 100 milliards de dollars. Mais en dehors de l'ampleur de forme qu'elle prendrait et la facon de le faire transiter : pays de l'Est.

par le « centre » ou directement aux diverses Républiques. C'est précisément les futurs rapports du centre et de l'Union que le ministre français voudrait mieux apprécier, son idée étant œ'il importe d'abord de maintenir ou de réactiver les échanges commerciaux à l'Intérieur da l'Union soviétique et au-delà entre l'Union soviétique et ses ancien satellites devenus indépendants. D'où l'idée d'un plan Marshall lencée par M. Bêrêgovoy, dont l'objectif prioritaire serait de stonl'aide demandée, le problème serait de déterminer la per la dégradation des relations commerciales entre

# Le plan Marshall redécouvert

L'aide américaine s'était accompagnée d'une union des paiements proposée aujourd'hui comme modèle

ments survenus à l'Est, le plan Marshall a servi de référence pour « faire progresser ensemble économie et démocratie », selon l'expression de M. Pierre Bérégovoy. Lors d'un colloque organisé à Paris en mars demier sur le sujet (1), le ministre de l'économie et des finances rappelait qu' « en aidant à la reconstruction de l'Europe responsables américains es européens toulaient consolider la démocratie face au communisme». La politique est ainsi melée à l'économie. Comme au lendemain de la seconde guerre mondiale. En 1947, l'économic européenne est en pleine crise. La France, l'Italie et les Pays-Bas ont de tels déficits de leurs paiements extérieurs qu'ils ne peuvent plus régler les matières premières et les machines qui leur sont nécessaires. Depuis 1945, l'Amérique a déjà versé des aides : crédits-bail, prêts, dons de Liberty-ships... Mais celles-ci sont désordonnées et accordées sous de sévères conditions. Les Européens

doivent les mendier une à unc. Les Américains craignent un effondrement economique dont se nourrirait le communisme. Ils ont la hantise d'une chute des échanges commerciaux intra-européens qui a été parmi les origines du deuxième conflit mondial. Le décloisonne-ment des marchés et le libéralisme seront facteurs de paix. Enfin, les Etats-Unis redoutent l'effondrement de leur principal débouché. Toutes

offrir son assistance pour la recons-truction matérielle et le redresse-ment financier de l'Europe.

Le 5 juin 1947, dans un discours prononcé à Harvard, le géoéral George Catlett Marshall, secrétaire d'Etat du président Truman, lance un appel à tous les pays européeus, y compris emmunistes. Quelques jours plus tard. Molotov, le minis-tre des affeires étrangères soviétique, répond par la négative, esti-mant que le plan Marshall impose de céder une part de la souverai-neté nationale. L'URSS entraîne les pays de l'Est dans son refus.

A l'Ouest, seize pays acceptent. L'Allemagne fédérale les rejoindra après sa création en 1949. Tous ces apres sa creation en 1949. Tous ces pays se regroupent dans le Comité européen pour la coopération économique (CECE), qui deviendre l'Organisation européenne pour la coopération européenne (OECE), l'organisme chargé de distribuer les aides. Les partis communistes européens prennent le relais des critiques souiétiques daves serviques soviétiques devenues virulentes. Ce sera un des prétextes qu'ils mettront en avant, en France et en Italie, pour quitter le gouver-

En evril 1948, les Etats-Unis votent le premier versement de l'European Recovery Program, nom officiel du plan Marshall. L'objectif est de favoriser le redémarrage de le production, de rétablir la stabi-lité financière dans des pays en banqueroute, d'aider à l'expansion

ces raisons poussent l'Amérique à du commerce extérieur et de contribuer à unir économiquement les Européens.

Le plan va s'étaler de 1948 à 1951. Il permettra l'octroi d'envi-ron 13 milliards de dollars d'aide, ce qui équivaut à 65 milliards de dollars de 1989, une somme repré-sentant tout de même 1,2 % du PNB eméricain sur les quatre années. Sur cette même base de calcul, le CEE devrait verser activellement une side annuelle de calcul, le CEE devrait verser actuellement une aide annuelle de 50 milliards de dollars à l'Est (y compris à l'URSS). Pour les bénéficiaires, l'aide a représenté 2 % du PNB. Mais il s'agit d'une moyenne: sur la seule année s'écoulant de juillet 1948 à juin 1949, le plan a représenté 6,5 % du revenu national en France, 2,9 % ea Allemagne, 10,8 % aux Pays-Bas et 14 % en Autriche.

### **Elimination** des déficits

Concrétement, chaque peys devait créditer un fonds dans sa propre mounaie, en contrepartie de l'aide reçue. Ce furent eu général des allocations, mais il y eul, aussi quelques prêts à très bas taux d'intèrêt. Un organisme américain (l'Administration pour la coopéra-tion européenne ou ACE) devait appronver l'orientation de ces fonds. Droit de regard refusé par

Quels ont été les effets du plan Marshall? L'unanimité s'était faite jusqu'ici pour considérer que le plan avait évité l'effondrement économique de nombreux pays de l'Europe de l'Ouest. Il e arrimé l'Allemagne dans le bloc libéral et a évité, dans le difficile contexte de 1948 une explosion des conflirs. 1948, une explosion des conflirs sociaux. Aujourd'hui, pourtant, cer-tains bistoriens remettent en cause une partie de ce qu'ils dénomment

Pour ses partisans, le plan Marshall est parvenu à ses objectifs de stimulation de la production. Trente nnnées de croissance ont ainsi été amorcées en même temps que l'inflation était endiguée. La libération des importations n fait disparaître les pénunes, les monnaies se sont consolidées. Ces historiens font valoir que le système de paiements créé en 1950 (l'Union européenne de paiements (l'Union européenne de paiements ou UEP) a permis d'éliminer les

déficits extérieurs amenant une stabilisation des taux de change, cela au prix d'une injection minime de

L'UEP est trés certainement l'une des réussites les moios contestatles du plan Marshall. A l'époque, les pays européens evaient à faire face aux déficits énormes qu'ils entretenaient les uns vis-à-vis des autres (4,4 milliards de dollars sur deux ans, dont un quart seulement avait pu être soldé). Le commerce intra-européen menaçait de s'effondrer. Le mécanisme de l'UEP devait permettre de remplacer les déficits bilatéraux par un système de compensation subtilatérale ce comp desta B par un systeme de compensation multilatérale: ce que A doit à B qui doit à C peut être payé directement par A à C. Pendant l'amée qui suivit la naissance de l'UEP, les deux tiers du montant des déficits bilatéraux furent soldés grace au nouveau mécanisme. Le tiers restant le fut par des aides evant d'être complètement effacé par un résjustement monétaire de toute façon incluetable. L'UEP permit que se développent les échanges à l'intérieur de l'Europe, encouragant la libéralisation du commerce exté-rieur. En 1959, 90 % des échanges intra-curopéens privés étaient libé-ralisés. Le système permit une transition sans heurte vers la convertibilité externe des monnaies, qui deviendra effective en 1958. Certains économistes, et M. Bérégovoy avec eux, tirent maintenant argument de ce succès pour proner la création d'une union est-euro-péenne de paiements.

### Critiques contre l'atlantisme

En France, il est admis que le plan Marshall e cu une influence positive. Jean Monnet en a été le grand artisan; on e même dit qu'il avait inspiré le général Marshall Toutefois, le cofloque de mars a montré que les études – parfois même les informetions – man-

ent pour juger. On peut tout de même souligner On peut tout de même souligner que le plan a eu pour effet d'aider la France à se doter d'une administration moderne des finances et que celle-ci a été convertie à la nouvelle logique économique de l'investissement et de la dépense publique. De nombreux hauts fonctionnaires ont été formés à l'école

keynésienne du New Deal. Le plan Marshall a introduit ordre et méthode. D'une façon plus géné-rale, le pays tout entier e découvert les feçons de faire américaines, même si cela a lella esta esta de la constant de l même si cela n'alla pas sans vives critiques enntre l'«atlantisme»

On admet aussi que le plan a été pour les Européens l'occasion, on la raison, d'entamer leur longue marche vers la Communauté, en aliant parfois à l'encontre de l'administration américaine. Après l'OECE, puis l'Union européenne des paiements (UEP) en 1950, fut créée en 1951 la CECA (Communauté européenne du charbon et de l'ecier), véritable embryon de la CEE

Les critiques qui sont faites au plan Marshall s'eppuient sur la conviction qu'il n'a, en réalité, guère eu d'effets mesurables (2). La croissance économique aurait été « facilitée tout au plus » (3): l'ex-pansion avait déjà commence en 1948, outre-Rhin notamment. Le plan Marshall aurait même contrecarré par la suite les mesures de ent renducs néce par la lutte contre l'inflation, comme en France en 1950.

Que le plan Marshall ait été le moteur du redressement ou simplement son accompagnateur, le débat reste ouvert. Mais en regard de la question posée actue llement – faut-il un plan Marshall pour l'Est? – certains font remarquer qu'nne des conditions de la réussite fut à l'époque la volonté politique des pays européens de s'entendre et de pays européens de s'entendre et de commercer, malgré le jeu très per-sonnel des Britanniques. Cette volonté de constiruer un bloe ou bien les pays ex-communistes veulent-ils rejoindre au plus vite l'Occident, chacum pour soi?

ÉRIC LE BOUCHER

11) Colloque organisé en mars 1991 par le ministère de l'économie et des finances et le Comité pour l'histoire éco-nomique et financière (Les Notes bleues, numéro 530, publiées par le ministère de

(2) « L'aide aux pays de l'Est : les leçous du plan Marshall». Observatoire français des conjonctures économiques. Numéro 34 de novembre 1990. «Le pion Marshall». Revue d'éco-nomie financière. Numéro 14. Automne 1990. Le Monde Editions.

### Monécic La Sicay court terme régulière-

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Comptes de l'exercice elos le 28.03.1991 Actif net au 28,03.1991 : F 358.722.412 Taux actuariel du 30.03.1990 au 28.03.1991 ; + 8.53 %

Performance du 28.12.1990 au 27.08.1991 ; + 9,61 % annualisés Dividende : F. 448,15 assorti d'un impôt dejà paye au Trèsor de F.5,91, soit un ievenu global de F.454,06 mis en paiement le 31 juillet 1991

Le Président Monsieur Pierre LATROBE e déclaré : En depit de la lorte volatilité des marchés, MONECIC Sicav Court Terme regulière a pu béneficier en fin d'exercice de la meilleure onentation des laux d'intérêts.

La faiblesse de la conjoncture economique française dans un contexte d'inflation maîtrisée devrait permettre dans les prochans mois une amélioration des marchés obligataires dont MONECIC ne pourrait que profiter.

Consulter les valeurs liquidations de not Étitor el FCP sur Minutel 36 15 code ASSOCIC

**GROUPE CIC** 

Le Marst

•

12

7.4

71.3

. 44.41

 $\mathcal{A}^{k}$ 

A STATE OF THE STATE OF

And the second

250

The same of the sa

The second second

129 40 40

Light of the Section 1985

records to the

ST1 9-1

and the second s

P(1.

Planter of the

Andreas The second sec

The state of the s

Received.

St. Victor

Section 1888

1.70

1 1. 1 D 2.

40.

70.00

140

7.00 (1.00 mg)

÷ ( %%

4.

127.2

1.0

Scion l'Usine nouvelle, dans son numéro du 5 septembre, Usinor-Sacilor envisagerait la suppression de 4 000 à 5 000 emplois en 1992, sur un effectif de 66 000 salariés. La direction du groupe sidérurgique, quant à elle, ne confirme ni n'infirme ce chiffre et juge la prévision prématurée.

Depuis la fin de la convention générale de protection sociale (CGPS) en décembre 1990, en esset, les plans sociaux de la sidérurgie sont régis par une nouvelle convention, signée avec les organi-sations syndicales à la fin de 1990. Or celle-ci prévoit que les réductions d'effectifs doivent être annoncées en décembre prochain pour les trois années à venir. Il avait même été indiqué que, d'ici à la fin de siécle, environ 20 000 postes seraient supprimés et 10 000 embauches réalisées. Compte tenu de la conjoncture et de la nécessité d'obtenir 3 % de gains de productivité par an, il est possible que le tableao de marche des réductions d'effectifs soit plus rapide que prévu, notamment dans les produits longs (Unimétal). Cela ne remettrait pas en cause l'application de la convention.

B Réducting d'effectif chez Atochem. - La direction du groupe chimique Atochem a annoncé, jeudi 5 septembre, à l'occasion d'une réunion du comité central d'entreprise, la suppression de près de cinq cents emplois répartis dans différents établissements francais. La direction du groupe (22 200 salariés) a précisé que le plan prévoyait deux tiers des départs sous forme de préretraites, un tiers provenant de mesures de reclassement. Atochem a indiqué que ce plan était dicté non pas par la conjoncture, mais par les res-tructurations industrielles nécessaires à la suite, notamment, du rachat de la société Orkem co 1990.

# Une rentrée sociale animée

Suite de la première page

Dans les entretiens qu'ils ont accordés ao Monde, M. Jean Kas-par (CFDT) affirme sa détermina-tion à «bousculer» pouvoirs publics ou patronat alors que M. Marc Blondel (Force ouvrière) préconise « une action dure » que son organisation envisage sous la forme d'une grève générale de vingt-quatre heures (1). Si l'idée d'une initiative interprofessionnelle fait son chemin dans les états-majors, la proposition de FO est, pour le moment, accueillie avec réticence chez les autres confédérations, soucieuses de garder la tête froide et de ne pas a mettre la charrue avant les bæuss », selon l'expression de M. Guy Le Néouannic (FEN).

Prudents, les syndicats savent d'expérience qu'un mécontentement diffus n'engendre pas automatiquement une mobilisation significative des salariés. Ils n'ignorent pas non plus que la multiplication de rencontres bilatérales ne saureit pour autant abolir leurs divisions. Toujours isolée, la CGT reste dépendante des rapports de forces internes au Parti communiste. Quoi qu'en dise M. Louis Viannet – qui devrait succéder en janvier prochain à M. Henri Krasucki – les événements d'URSS lui ont porté un coup très rude.

### M. Bérégovoy ferme sur sa ligne

Paradoxalement, cette remise en cause des grands équilibres inter-vient alors que M. Pierre Bérégovoy éprouve les pires difficultés à boucler soo budget sans provoquer un accroissement sensible du déficit public. Mise à part la levée du tabou sur le recours à des privati-sations partielles – qui ne choque que FO et la CGT – le ministre de l'écocomie est moins que jamals disposé à modifier sa ligne de conduite et assure que le retour de la croissance est en vue. Cepen-

dant, le premier ministre se scrait volontiers passé de cette offensive syndicale d'automne.

Depuis son installation à l'hôtel Matignon, M Edith Cresson est en effet confrontée à une rapide montée du chômage. Entre janvier et juillet, 233 600 demandeurs d'emploi supplémentaires ont été recensés. Sur un an, la hausse est de 10,4 % et la plupart des sec-teurs sont concernés. Dans les prochains mois, les quelque 70 000 licenciements programmes dans plusieurs grandes entreprises (Miehelin, Thomson, Bull, Citroën) se liront dans les statis-tiques. M= Martine Auhry, minis-tre du travail, ne cache pas son mécontentement à l'égard des entreprises qui « se cantonnent aux préretraites systématiques et ou chèque de départ ». Elle envisage même d'en « pénoliser financière-

### « Révolutionner ». la lutte contre le chômage

Hormis des dispositions ciblées sur les PME, il n'y aura pas cet automne de «plan emploi» mais M= Aubry est bien décidée à « révolutionne. » la lutte contre le chômage. Le crédit-formation individualisé est en cours de réorientation, les stages dont l'efficacité ne serait pas avérée seront supprimés et l'apprentissage devrait être relancé. Le ministre souhaite aussi développer les emplois de proximité liés aux activités de service aux particuliers. Des incitations fiscales, des réductions de cotisations sociales et la prise en charge d'une partie de la rémunération permettraient, dit-on au ministère du travail, de créer quelque 100 000 emplois de ce type.

L'aggravation de la situation de l'emploi n'est pas non plus sans conséquences pour les partenaires sociaux, gestioonaires du régime d'assuraoce-chômage. Le 23 septembre, ils se rencontreront pour trouver les moyens de combler le déficit de l'UNEDIC, qui devrait

atteindre environ 5.5 milliards de francs en 1991 et, selon les évalua-deuxième trimestre (+ 1,7 %) est la tions les plus pessimistes, plus de 7 milliards l'an prochain. Les syndicats reconnaissent la nécessité d'accroitre les contributions (en règle générale, l'augmentation est parlagée à égalité entre la part salariale et la part patronale) mais, contrairement au CNPF, ils refusent d'envisager en priorité des économies sur les prestations.

**ECONOMIE** 

### «Sécu» et retraites

Une fois de plus, l'automne est morose dans la fonction publique. Aucun accord n'est intervenu en 1990 et 1991 et la dernière augmentation générale des traitements (+ 1,3 %) date de décembre dernier. Les syndicats s'impatientent. Au ministère de l'économie, on rétorque que le pouveir d'achat des agents de l'Etat s'est accru de 1,4 % l'an passe et que depuis le début de l'année, la rémunération moyenne des 2,5 millions de fonc-tionnaires a progressé de 5,15 % leu raison de l'encienneté, des promotions, des mesures catégorielles et de l'effet report des augmenta-tions générales de 1990, M. Jean-Pierre Soisson, ministre de la fonction publique, ne désespère pourtant pas de débloquer la situation et de conclure un accord 1991-1992.

Pour y parvenir, il lui faudre d'abord convaincre Bercy que le coût budgétaire d'un accord salarial est largement préférable au coût politique qui résulterait d'un blocage de la politique contractuelle. A dix-huit mois des élec-tions législatives, cet argument devrait avoir quelque effet et le ministre de la fonction publique pourrait rapidement obtenir un mandat de négociation. Il devra ensuite vaincre les réticences des syndicats. Ceux-ci ont annonce la couleur, en demandant un rattrapage pour les années antérieures et en refusant par avance un «coup de pouce» sous forme de revalori sation unilatérale. Un échec sur le terrain salarial aurait également pour effet de bloquer les discus-sions prévues sur la mobilité, les conditions de travail ou la forma-

Dans le secteur privé, la montée du chômage n'a pas - pour l'instant - ralenti la hausse des salaires. Au contraire, la progres-

REPRODUCTION INTERDITE

plus forte depuis cina ans. Certains se demandent si ce dynamisme ne risque pas de perturber les discussions engagées dans les branches professionnelles sur la réforme des grilles salariales.

Enfin, malgré les mesures impopulaires qu'il vient de prendre (revalorisation de 0.9 point au In juillet de la cotisation d'assurence-maladie des actifs et hausse du forfait hospitalier), le gouvernement n'en est pas quitte poor autant avec le dossier de la Sécurité sociale. Il s'est donné jusqu'à la fin de l'année pour mettre au noint avec les professions de santé, des mécanismes de régulation des dépenses. Très réticentes, ces dernières organiseront une manisestation nationale le 17 novembre. Conformément aux engagements de son predécesseur, M™ Cresson doit également poser dans les prochains mois les jalons d'une réforme des régimes de

Contestation des choix économiques, montée du chômage, revendications des fonctionnaires et réforme de la protection sociale: le premier ministre se prépare à une rentrée animée.

### JEAN-MICHEL NORMAND

(1) Le Monde du 27 août (M. Kaspari et du 4 septembre (M. Blondel).

□ La CGT se déclare favorable à nne grève générale. - M. Louis Viannet, probable successeur de M. Henri Krasucki à la tête de la CGT, se déclare prêt à participer à la grève générale de vingt-quatre beures, contre la politique du gouvernement, que Force ouvrière envisage d'organiser. « Une grève interprofessionnelle, tous ensemble banco l'», assure M. Viannet dans son dernier éditorial de lo Vie ouvrière, publiée le 6 septembre. «Ne laissons pas cette étincelle de perspective se perdre, allons y fran-chement sur fond de comportement offensif », ajoute le numéro deux de la CGT. Mercredi, la CFE-CGC et la FEN avaient par contre émis des réserves à l'égard de l'initiative envisagée par FO (le Monde du 6 septembre).

### REPÈRES

1 5

### INFLATION

Le patronat britannique prévoit 3 % en 1992

Le responsable des études économiques de la Confédération de l'industrie britannique (CBI), M. Douglas McWilliams a déclaré, jeudi 5 septembre, que le taux d'inflation en Grande-Bretagna pourrait retomber à 3 % en 1992, taux inférieur d'au moins un point à ce que les instituts privés prévoient générelement (le taux d'inflation actuel est de 5,8 %). Le CBI a fan ces déclarations au lendemain de la décision prise par la Benque d'Anglatarre d'abaisser da 11 à 10,5 % ses taux d'intérêt. Pour M. McWilliams, une vietoire travailliste aux prochaines élections déboucherait sur un relèvement das taux d'intérêt. Si pour 1992 la CBI prévoit une croissance encore faible an moyenne annuelle (+2 %), ses prévisione sur la fin de le récession sont plus optimistes qu'il y a quelques mois : l'économie britanniqua aurait recommencé à croître à partir du troisième trimestre. Mais, selon M. McWilliams, la raprise est « probable mais pas

### **INVESTISSEMENTS**

Faible hausse aux Etats-Unis

Selon le départament du commerce, les entreprisas américainas n'augmenteront leurs dépenses d'invastissamant qua de 1,6 % en 1991, le taux le plus faible depuis cinq ans. Ce chiffre qui révise en baisse les précédentas prévisions (3 %), s'expliquerait par la dégradation das réultats das firmas au deuxième trimestre. Autres indices de la langueur de la reprise américaine : les ventes d'automobiles ont chuté de 8,8 % à la fin août par rapport à la même période de 1990, soulignant qua les dépanses da consommation sont, elles aussi, suspendues. Les ventes décevantes des grands magasins la confirment : elles ont reculé par rapport à la même période de l'an demier. – (AFP.)

Le Monde

Carrières

INSTITUTRICES

DIPLOMÉES

Anglaie souhaité. Tél. : 47-27-08-27

DIRECTEUR

Adresser CV evec Téi, au MONOE PUBLICITÉ sous n° 8 388 15-17, rus du Col.-Pietre-Avie 75902 Pens codes 15.

LINIQUE CHIR. 56 LITS S-E (Vallès du Rhône) recharche

tale arronds)

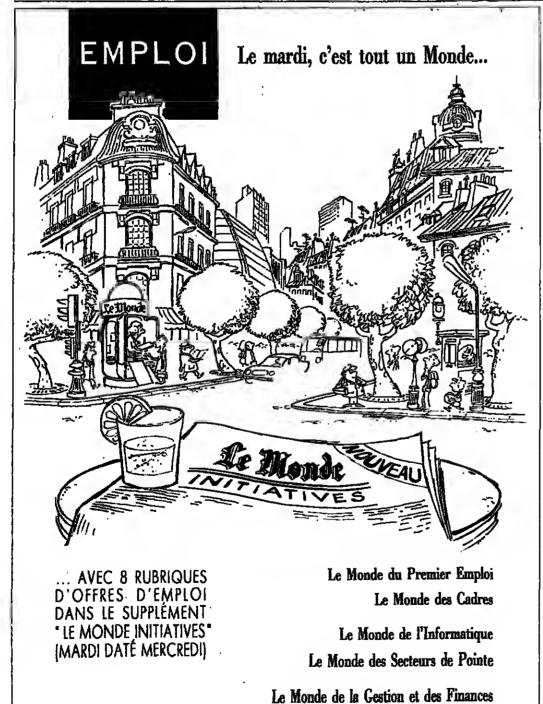

Le Monde L'IMMOBILIER

4ª arrdt

**ILE SAINT-LOUIS** Oz pte cour XVIII. Solell, chamne, donnant sur erbres, erv. 150 m². Entr., gd living + 3/4 chambres, cuis. à amén., 3° ét. as asc. Trav. à prévoir. Tél. : 48-22: 03-80. 43-59-28-04.

5° arrdt

Près MAUBERT, neul, jameis habité, anc. imm. XVIII réhabilité, anc. imm. XVIII réhabilité, Appt hi da gamme, env. 115 m², living 50 m² + 2 chbras, e.d.b., s. d'esu. 48-22-03-80 43-59-38-04, poste 22.

6° arrdt PRIX INTÉRESSANT M' ST-PLACIDE

Bel Imm. pierre de t., 5° ét. asc. Belc. Conft, Liv. dible, s. à manger, 4 chbres, cuis., 2 brs. 180 m², service. 28, n.s. d'Assas Sem., dim. 15 h à 18 h.

7° arrdt MÉTRO BAC

Bon kmm. tt cft s/rue. 5 P. ent., cuis., bns, 113 m<sup>3</sup> 3, rue Saint-Simon Sam., dim. 14 h à 17 h. 8º arrdt

EXCEPTIONNEL

Av. George V. ét. élavé, eppt. 100 m² env. 0 éco prestiga, entréa, living dole + 2 chbres, 2 s.d.b. + cui-sins équipée, état impecc. prestetions tuse. 46-22-03-80 43-59-68-04, p. 22

16° arrdt

FOCH-POINCARÉ Imm. gd tuxe, idéel heb. ou p. à-terra, couple ou pers seule, studio entrée living + inetta + selle de bai 46-22-03-80 43-59-18-04

appartements ventes

17° arrdt

NEUILLY - 17º

MLUILL 1 = 17
Conviendrant coupte ou pers.
seute. Duplex vue dégagée.
env. 140 m² + 85 m² terrasse. Lucueusement amérasse. Lucueusement amérasse. 1 chore, s. de bns.
+ culs. + terrasse. 1 et.:
gde plèce bureau entourée
terrasse. Perk. immauble.
48-22-03-80, 43-59-68-04.

PTE MAILLOT (oche) Enseleillé at séré, en 130 m², gd living 45 m + 2 chbras, s. de bras, chbr serv. Étage élevé. Travaux à prévoir. 48-22-03-80 - 43-59-68-04

appartements achats

CABINET KESSLER 78, Champs-Élysées, 8° Recherche de toute urgeno **BEAUX APPTS DE STANDING** petites et grandas surfece

ÉVALUATION GRATUITE eur demande 46-22-03-80 43-59-88-04 poste 22

bureaux

Locations VOTRE SIÈGE SOCIAL DOMICILIATIONS Constitution de sociétés it la services, 43-55-17-50

VOTRE SIĒGE SOCIAL A L'ÉTOILE 18- CHAMPS-ÉLYSÉES OU AVENUE VICTOR-HUGD Burx, secrét., 16t., 16tex, fax, Domicit.: 1911 à 395 F/M. CIOES 47-23-84-21.

pavillons

PAV. 4 P. Tt eft, sa-sol ger., terrasse, Join 400 m<sup>3</sup>. PX 1 750 000 F. S/place m., dlm., 14 h 30 à 12 h. 18, AV, GALLIENI

Le Route, près Femères 45' de Parie, mais, ancien, 1 t O m' 4 P., cuis, s.d.b., grenier, terran 950 m' dont 400 clos. 880 000 F. 42-64-52-72

L'AGENDA

Bijoux BIJOUX BRILLANTS

Le plus lormidable choix : « que des affaires exception-nelles », écnt le guide « Paris pas cher », tous bijoux or, toutes pierras prácieusée. PERRONO DPÉRA

Angle bd des Iteliens 4, Chaussée-d'Annn ACHAT-ÉCHANGE BLIOUX, magasin à l'ÉTOILE 37. ev. Victor-Huge Autre grand choix.

Cass. Johns Cours de train-cass. rettrapage scolaire euss. Accepterant job deux ou froiz demi-journ, par sem. Tél. 45-86-39-53

Cours

Prel. de jepeneis de écele comm. donneret cours particu-liers ou séminaires entrepness. T. 29-39-50-29 Peinture

Paintre specialisé copies Van Gogh, Modigilani, ch. collec-tienneur. Réglementetion stactement respectée. T. [18] 89-83-91-82

**ASSOCIATIONS** 

Appel **JAPONAIS** 

par la suggestopédie. octobre au 9 décembre. sols 7. 42-23-33-58/45-45-03-58.

cherche collaborateur pour campagne presse a bien vieillir a. PANTHÈRES GRISES Tél.: 40-58-17-15.

FESTIVAL PSY de VALENCE charche usagere psy peur participer et témogner, décembra 91. Toute proposi-tion bienvenue. PSY DEMAIN. B.P. 15, 28780 Montelèger.

RANDONNÉE A CHEVAL 300 km avec vilendance du 15-9 soirée au 22-8 mannée 1 900 F T.C. Tel. (18) 55-56-50-38

Sessions et stages

**COURS D'ARABE** lous hiveaux. Journée, soir samed. Cours enfants mercredi Nouveau : CALLIGRAPHIE Inscr. : AFAC 42-72-20-88.

Mardi 10 septembre 1991 ROSS-CROIX D'OR L'eternié, le monde et thorand Aquarius, 54, rue Ste-Crou-de-le-Bretomerie, Pars-4- 20 h 30 Entrée libre et gratute.



Le Monde

INITIATIVES

Le Monde des Ressources Humaines

Le Monde de la Fonction Commerciale

Le Monde des Juristes

### La fonction des sociétés de Bourse sera segmentée

de la règlementation boursière, a décidé lois de sa réunion du 4 septembre d'autoriser les sociétés de Bourse à exercer ou non l'ensemble des métiers d'intermédiation financière. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1º janvier 1992, fait suite aux prepositions du groupe de travaii présidé par M. Reaé Baroier de La Serre, directeur général du CCF, présen-tées en juillet dernier.

Afin de développer le marché financier français, ce rapport pré-conisait une douzaine de mesures parmi lesquelles une segmentation des métiers boursiers, cette approche «offrant le meilleur équi-libre entre les bésoins des opéra-teurs à la recherche des jesmules les plus souples et les moins onereuses d'accès au morcie et les exi-gences de sécurité propres au bon déronlement des négociations ». Cette division de rait aussi permettre aux sociétés de Bourse, en se specialisant, d'avoir une meil

Le Conseil des oourses de leure rentabilité. Le rapport propo-valeurs (CBV), organisme chargé sait alors trois distinctions : la négociation (achats et ventes de tilres), la compensation (responsa-bilité technique et financière du déroulement des transactions) et la conservation (dépôt et administration des titres).

> Le CBV a doac retenu cette idee et propose, pour l'instant, aux intervenants une séparation de leurs activités en deux : la négociation et la compensation. Plusieurs combinaisons ont été retenues : négociateur-compensateur pour son propre compte, négociateur pur sous trailant sa compensation, negocialeur-compensateur multiple, compensateur non négociateur. Les autorités boursières préciseront prochaînement les conditions règlementaires pour l'exercice de chacune de ces activités et examineront, avec d'autres instances concernées comme la Sicovam (organisme de dépôts des titres), l'exercice du métier de conser-

## Le Congrès accuse l'administration américaine d'irresponsabilité dans l'affaire de la BCCI

de la Chambie des représentants des Etats-Unis a estimé, dans un rapport rendu punic jeuoi 5 septembre, que l'administration n'a pas entrepris les investigations nécessaires sur la Bank of Credit and Commerce International (BCCI) et a manqué l'apportunité de mettre fin à ses activités illi-

Selon les rapporteurs, l'adminis-tration connaissait depuis 1983 la nature des activités de la BCCI. En 1986, des fonctionnaires du une enquête discrète sur la BCCI.

Une sous-commission judiciaire comme le demandait un de leurs agents en Floride.

> Un autre agent des impôts (IRS), Iravaillant à Tampa (Flo-ride), avait aussi proposé, contact un responsable de la Réserve fédérale (Fed) à Wasbington avec d'anciens responsables de la banque qui auraient pu lémoi-gner sur les liens secrets entre la BCCl et la First American Bankshares Inc. Selon le rapport, le fonctionnaire de la Fed, ML William Ryback, « a montre peu d'interet » pour l'offre qui lui était

Afin de se renforcer dans le nucléaire

### Framatome négocie la prise de contrôle de deux sociétés américaines

Le constructeur français de réacteurs nucléaires Framatome negocie avec le groupe Babcock and Wilcox la prise de contrôle de deux sociétés américaines. afin de renforcer sa présence aux Etats-Unis avant la reprise « inéluciable » du nucléaire, a annoncé, jeudi 5 septembre, M. Jean-Claude Leny, le PDG de Framatome.

Au terme de cette négociation, Framatonie (13.6 milliards de francs de chiffre d'affaires et 984 millions de francs de béné-

### Pierre et Vacances prend pied en Espagne

Le numéro 1 de l'immobilier de

loisirs français, Pierre et Vacances. trouve en Espagne une compensation à ses déboires judiciaires sur la Côte d'Azur. où ses opérations à Cap Esterel et à Saint-Tropez ont été suspendues, au déout de l'élé, par décision du tribunal administratif. En effet, il preno la responsabilité du complexe immo-bilier de tourisme de Sotogrande, près de Gibrallar, où cette filiale du groupe De Benedetti a aménagé un domaine de 1 700 hectares autour de trois golfs et d'un port de plaisance,

Pierre et Vacances prend 5.6 % du capital de Sologrande SA pour 42 millions de francs et reçoit la responsabilité de construire et de commercialiser, sur le modéle de ses stations intégrées de montagne, unc cité lacustre d'un millier d'appartements et deux nouveaux golfs flanqués d'un millier de maisons individuelles, sur 800 nectares.

AVIS FINANCIERS DES SOCIETÉS



M. Jean-Martin FOLZ va reniver chez BEGHIN-SAY pour en assurer les fonctions de directeur général, il succè-dera à M. Thierry CHEREAU qui avant décidé il va plusieurs mois de ayant décidé il y a plusieurs mois de poursuivre d'autres activités profes-sionnelles, va quitter prochainement BEGHIN-SAY.

fice) racbèterait à Babcock and Wilcox la moitié de ses parts dans les sociétés B and W Nuclear Service (BWNS) et B and W Fuel Company (BWFC). BWNS occupe la troisième place dans les services nucléaires, derrière Westinghouse et General Electric. BWFC fabrique du combustible pour réacteurs à cau

La transaction devrait avoir lieu vers la fin de l'année et se ferait en deux temps. « Arant de prendre le contrôle de ces sociétés, nous voulons faire un bout de chemin ensemble ofin d'assurer une transition harmonieuse à l'égord des clients », a précisé M. Leny,

### **EN BREF**

□ BSN achéte l'espaguol Pycasa à General Mills. - Le groupe agroalimentaire BSN vient d'acquérir la société espagnole Pycasa (Preparados y Congelados Alimenicios SA), filiale du groupe General Mills, qui détient 22 % du marché espagnol des plats cuisinés surgelés. Cette acquisition entre « dans le cadre de la stratégie européenne de développement » du groupe dans les plats cuisinés. En Espagne, le marché des plats cuisinés a aug-menté de 11 % annuellement au cours des quatre derniéres années. En cédant Pycasa - qui réalise 387 millions de francs de chiffre d'affaires -. General Mills s'est désengagé totalement du marché des plats cuisinés surgelés en Europe.

□ L'ex-RDA se redresse plus vite que préva. - Le redressement écono-mique de l'ex-RDA est plus rapide que préva, a assuré jeudi 5 septem-bre M. Jürgen Möllemann, miaistre allemand de l'économie, devant le allemand de l'économie, devant le Bundestag « Une croissance de 10 % du produit national brut de l'Allemagne de l'Est en 1992 est tout à fait possible», a-t-il déclaré, ajoutant que le chiffre du chômage publié la veille (le Monde du 6 septembre) trait tots inférieure que avrigitors iniétait très inférieur aux prévisions ini-itales. Ce chiffre « montre que le pro-cessus évolue de façon beaucoup plus favorable que nous ne le prévoyions ouparavant », a souligné le ministre.

### NEW-YORK, 5 septembre = Inchange

L'indice Dow Jones des valeurs industrielles e clôturé à 3 008,50 jeudi 5 aeptembre à Wst Street, niveau inchengé per rapport à mercredi, à l'issue d'une ésance en dente ds scie, sur un merché modérément sctif. Quelque 162 millions d'ectione ont été échangées. Le nombre ds valeurs en baisse s dépassé celui dea hnuesea : 647 contre 663, 525 litree étant inchengéa. Le Dow Jones est tombé à plusieure reprises au nivesu dee 3 000, ce qui a entraîné une demande d'ordre technique.

Lee inveetleseurs strendent Les investlesseurs strendent ndsnmoine svec nervosité la publication, vendredi, des statistiques du chômage eméricein pour août. Un mauvaie chiéfre pourait conduire la Réserve fédérale è assouplir de nouveau sa politique monéteire, aoulignent des analystes. Les économistes tablent sur uns légère reprise des crdetiona d'emplois eprés une baisse de 51 000 en juillet.

Sur la merché obligatsire, le tsux d'intérét sur lee bons du Trésor à trente ans a'établissait jeudi, en cours d'sprès-midi, à 8,08 % contre 6,06 % mercredi

| VALEURS              | Cours du<br>4 septembre | Cours du<br>S septembre |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alcoe                | 67 7/8                  | 57 7/8                  |
| ATT                  | 39 3/8                  | 39 1/4                  |
|                      | 50 1/2                  | 52 1/8                  |
| Chees Manhattan Bank | 16 7 <i>1</i> 6         | 20 1/6                  |
| Ou Pont de Nemours   | 47                      | 47 3/6                  |
| Eastman Kodak        | 41 5/8                  | 413/4                   |
| Exxon naxx3          | S7 7/8                  | 58 3/4                  |
| Ford                 | 30 1/4                  | 30 3/8                  |
| General Electric     | 73 5/6                  | 72 1/4                  |
| General Motors       | 36 5/8                  | 36 1/9                  |
| Goodyear             | 40 7/5                  | 41 1/4                  |
| BM                   | 98 1/2<br>59 3/4        | 9\$ 1/4<br>59 3/8       |
| Mobil Oi             | 68 3/6                  | 69 3/8                  |
| Pfizer               | 84 1/8                  | 65 1/4                  |
| Schlumberger         | 72 3/4                  | 71 34                   |
| Teraco               | 63 3/4                  | R3 5/8                  |
| UAL Corp. es-Alleges | 132 7/9                 | 131 3/8                 |
| Union Carbde         | 21 1/4                  | 21                      |
| United Tech          | 47 1/4                  | 47 3/8                  |
| Westinghouse         | 22 1/2                  | 22 3/4                  |
| Xerox Corp           | 58 1/4                  | 58 1/2                  |

# LONDRES, 5 septembre .

Hesitante

Lea veleura ont fluctué jeudi 5 septembre au Stock Exchenge, côturant légèrement dans le rouge. L'indice Footsie des cont grandes veleure a perdu 1,3 point, à 2 663,3. Le volume des échanges a'est contracté à 453,2 millions de a'est contracté à 453,2 millions de titres, contre 506,4 millions mercredi. Les investisseurs étalent hésitants après la publicetion d'une vingtaine de résultats de sociétéa. De plus, ils a'interrogeaient sur les effets de possibles élections anticipées en novembre. Des spéculations sur une nouvelle baisse des taux d'intérêt, l'epparente reprise économique en Grande-Bretagne et l'ouverture en hausse de Well Streel ont cependant permis au marché de limiter ses pertes. L'ab-sence d'augmentations de capital, elors que les Investiseeura creigneient un déferiement, e ausai sowage le marché.

### FAITS ET RÉSULTATS

o Saspeasioa de deax responsa-bles de Shearsoa Lehman à le saile d'irrégularités. - La firme d'investissements américaine Shearson Lehman Brothers e anaoacé, jeudi 5 septembre, la suspensioa de deux hauts responsables de son département actions. soupconnés d'irrégulerités bour-sières. Shearson, filiale du groupe American Express, a indiqué qu'elle menait, avec les autorités du New York Stock Exchange (NYSE), une enquête concernan d'éventuelles « transactions irrègu-lières » lors de la vente d'actions en novembre 1990 par le groupe ConAgra (agro-alimentaire). La suspension des deux responsables, MM. Peter da Puzzo et Manny Geronimos, a été décidée car de « sérieuses offentions ont été faites qui mettent en question la conduite de ces employes », a affirmé le pré-sident de Shearson, M. Howard Clark, dans uae lettre adressée aux salariés de cette firme de Wall SireeL

o Goldman, Sachs and Co a scools 2,36 % du capital de LVMH. - La hanque d'investissements Goldmen. Sachs and Co a acquis 400 000 actions (soit 2,36 % du cepital) de LVMH (Moet-Heaaessy Louis-Vuit1on), le groupe français spécialisé dans le luxe, les rançais specialise dans le luxe, les vins et les spiritueux. Cette participation a été acquise auprés d'une filiale non oummée de VIG (Vuitton investissement gestion), le holding de la famille Vuitton. VIG et ses filieles n'ont pas auctuellement de projet de nou-velles cessions d'octions LVMH dans un futur prévisible», précise le communiqué. Goldman Sachs ajoute qu'il a acquis ce lot d'ac-tions alia de le revendre à divers investisseurs institutionnels, un exercice dont il s'est fait une spécialité depuis quelque temps, « La plus grande partie de cette parlicipation a déjà été placée», a précisé un de ses porte-perole à

o Hervillier: ouverture de l'offre publique de retrait. – L'offre publi-que de retrait préseatée il y a deux mois par la société Texinves-tissements sur les actions de la société Hervillier (leines à tricoler) est ouverte du 6 au 26 septembre

### PARIS, 6 septembre = Hesitation

Après quelques minutes d'hésitation, la Bourse de Paria e'effritsit vendred! dans un merché modérément setif. En hausse de 0,10 % à l'ouverture, l'indice CAC 40 cédeit une heure plus tard 0,14 % evant de fluctuer plue ou moins à la baisse. En début d'après midl, peu event l'ouverture de Wall Street, il se maintenait à -0,04 %.

rouverture de vvais Street, il se maintenant è - 0,04 %.

Le montent dae transsctions était légèrement eupérieur è 600 millions de francs. Fives Lille continuait d'être recherché avec plus de 10,6 % de gains, vendredi matin, atimulée par lee perapectives bénéficiairea du groupe en 1991. Psrmi les plue fortes hausses figuralent égèlement Nordon, CCMC, et Zodiac. Du côté des baissas, on notait Bafip, Lebinal, Lafarge Coppée et Salvéper, Le merché du titra LVMH demeurait calme eprès la vive activité de la veille, la famille Vuitton a cédé 2,4 % du capital de LVMH. L'action Alcarel réagissait peu à le décision du ministre de l'économie, M. Pierre Bérégovoy, vendredi à Moscou, de lever des restrictions du COCOM sur un contrat pour le fourniture à l'URSS de fibree optiques et de moyens de transmission salellite par le firme Alcatel.

par le firme Alcatel.

Enfin, sur le merché des emprunis d'Etel 7/10 sne, les ststietiques du Crédit lyonnele révèlent qu'ils ont faiblement progressé au cours du moie d'soût dans les principaux pays industrialisés. Lee évolutions vont de 1,65 % au Japon à 2,74 % aux Etats-Unis. Après un léger lecul au mois de juillet [-0,41 %), les emprunte d'État progressent de 2,11 % en Allemagns. Les performencee sont de 1,91 % en Grende-6retagne et 2,46 % en France [+0,01 % en juillet).

### TOKYO, 6 septembre

Avance réduite

Availles require

La Bourse de Tokyo e nettement réduit en ciôture se forte
hausse enregistrée dans le courent de l'après-midl, l'indice
Nikkei terminant en progression
de 192,95 yens (+ 0,9 %) à
22 692,60 yens, après svoir
bondi de 499,26 yens |+ 2,2 %)à mi-séance. Le veille, le principal
indicateur de la Bourse nippone
avail ciôturé eur un gelin de
96,96 yens (+ 0,4 %). A l'ouverture, vendredi, le Nikkei progresseit de 0,6 %.

Le volume de transactione s'est élevé vendrad! mstin è 270 millions d'actions échangées contre 220 millions jeudi matin et 450 millions pour toute la journée de jeudi, Les investisseurs étrangers sont notamment à l'origine de la hausse, selon les opérateurs

| YALEURS                                                                                                                    | Cours du<br>5 septembre                                                     | Cours de<br>6 septembre                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Atai<br>Bridgestony<br>Canco<br>Friji Bark<br>Honda Motors<br>Massahish Electric<br>Massahish Electric<br>Massahish Hotors | 1 140<br>1 020<br>1 470<br>2 470<br>1 480<br>1 550<br>725<br>5 710<br>1 530 | 1 110<br>1 070<br>1 490<br>2 490<br>1 470<br>1 570<br>734<br>5 720<br>1 640 |

inclus, aaaonee mercredi la Sociélé des Boorses frençaises (S6F). Texiavestissemeals, qui déticat déià 81,83 % du capital d'Hervillier, se rend acquéreur de toutes les actions qui seront précentées à cette offre au prix de 40 francs l'unité.

o Damez et SAE détlesseat 95,16 % des drolts de vote de Razel - Les sociétés Dumez et SAE ont déclaré à la Société des 6ourses françaises qu'elles détenaient de concert, après la mise en œuvre d'uae garantie de cours intervenant après une prise de contrôle, 817 360 droits de vote de la société de terrassement Razel Frères, soit 95,16 % des droits de vole existaals. Ce contrôle est réparti de la façon suivante : société Ufir (contrôlée coajointemeat par Dumez et SAE: 59,03 %), groupe Dumez (18,07 %), SAE (18,06 %).

o Point P achète l'activité négo Point P acnette l'activité negoce de Streicheabsrger. – Point P, filiale du groupe Poliet, vient de se porter acquéreur de l'ectivité négoce de malériaux de construcnégoce de malériaux de construc-tion de la société lyonnaise Strei-chenberger. Leader en France dans la distribution des matériaux de construction, evec un chiffre d'af-faires de 13 milliards de francs, faires de 13 milliards de francs. Point P ajoute evec cette acquisition, doat le montant n'a pas été révélé, un chiffre d'affsires de 430 millions réalisé par 300 personnes dans 20 points de vente, répartis dans le sud-est et le sud-ouest de la France, Steichenberger Distributioa e décidé de recentrer ses activités sur le aégoce pétro-lier, principalement le commerce de fiout domestique au détail.

DYC: hausse de 73 % du bénéfice semestriel. – Le groupe espa-gnoi de 6TP Dragedos y Construcciones (DYC) a réalise eu Construcciones (DYC) a réalisé eu premier semestre un hénéfice avant impôts nou consolidé de 4,515 milliards de pesetas (environ 243 millions de francs), ea hausse de 73,4 % sur le même période de 1990. Le chiffre d'affaires e eugmenté de 15,1 %, streignant 143,3 milliards de pesetes. Le heusse des bénéfices est due selon DYC à « lo réduction des frois financiers, l'importante capitalisafinanciers, l'importante capitalisa-tion de l'entreprise et l'oméliara-tion des marges d'exploitotion».

### **PARIS**

| M         | ATIF        |           |         |      |
|-----------|-------------|-----------|---------|------|
| tation en | pourcentage | du 5 sept | embre ' | 1991 |
| 447       |             |           |         |      |

| Notionnel 10 %<br>Nombre de contrats | - Cotation e     | AIIF        | du 5 septen      | nbre 1991        |
|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| COURS                                |                  | ÉCHÉ        | ANCES            | -                |
|                                      | Sept. 91         | Déc         | - 9i             | Mars 92          |
| DernierPrécédent                     | 196,14<br>196,30 |             | 6,22<br>6,48     | 106,22<br>106,38 |
|                                      | Options          | sur notionn | el               |                  |
| PRIX D'EXERCICE                      | OPTIONS D'ACHAT  |             | OPTIONS DE VENTE |                  |
|                                      | Déc. 91          | Mars 92     | Déc. 91          | Mars 92          |
| 104                                  | 2,40             | _           | 0,22 .           | 0,55             |
| Volume: 5 547                        |                  | A TER       | RME              |                  |
| COURS                                | Septembre        | Oct         | obre             | Novembre         |
|                                      |                  |             |                  |                  |

### **CHANGES**

Dollar: 5,901 F 1

Vendredi 6 septembre, à Paris, le dollar len léger repli à 15,901 francs au fixing, contre 5,9065 francs 'a veille à la cotation officielle, confirmait ainsi l'incertitude des marchés interbancaires dans l'attente des statistiques américaises sur le

FRANCFORT 5 sept. 6 sept. Dollar (en DM) .... 1,7390 1,7374 TOKYO 5 sept. 6 sept. Dollar (en yens). 135,32 136,00

MARCHÉ MONÉTAIRE

New-York (5 scpt.) \_\_\_

# **BOURSES**

PARIS (INSEE, base-100 : 28-12-90) Valeurs étrangères... 118,50 117,90

(SBF, base 100 : 31-12-81) Indice general CAC 488,54 488,88 (SBF, base 1 000 : 31-12-87) Indice CAC 40 ...... 1860,82 1868,67 **NEW-YORK (Indice Dow Jones)** 

-) In

Action :

4 sept. 5 sept. 3 008,50 3 008,50 LONDRES (Indice « Financial Times ») 4 scpt. 5 sept. 2 664,60 2 663,30 2 094,20 2 092,50 160,20 161 86,38 86,76

FRANCEORT 1 647,91 1 647,17 TOKYO

### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|             | COURS   | DU JOUR | UN     | MOIS . | DEV    | X MOIS | Six    | MOIS    |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|             | + has   | + hant  | Rep. + | ou dép | Rep. + | ou dép | Rep. + | es dèp. |
| \$ EU       | 5,8995  | 5,9010  | + 178  | + 188  | + 375  | + 395  | + 1025 | + 1085  |
| \$ can,     | 5,1714  | 5,1750  | + 38   | + 51   | + 74   | + 101  | + 180  | + 245   |
| Yes (100) _ | 4,3350  | 4,3374  | + 77   | + 85   | + 178  | + 196  | + 579  | + 625   |
| DM          | 3,3958  | 3,3976  | - 1    | + 14   | + 5    | + 26   | - 6    | + 47    |
| Florts      | 3,0153  | 3,0167  | + 91   | + 96   | + 192  | + 202  | + 524  | + 555   |
| FB (100)    | 16,4880 | 16,5060 | + 20   | + 70   | + 30   | + 130  | + 36   | + 330   |
| FS          | 3,8647  | 3,8670  | + 33   | + 45   | + 78   | + 101  | + 246  | + 297   |
| L (1 600)   | 4,5547  | 4,5576  | - 82   | - 60   | - 166  | - 137  | - 529  | - 468   |

### **TAUX DES EUROMONNAIES**

| \$ E-U 5 9/16 5 13/16 5 9/16 5 11/16 5 9/16 5 11/16 5 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Yes 613/16 7 1/16 7 1/18 7 1/14 6 15/16 7 1/16 6 5/18  DM 015/16 9 1/16 9 9 1/8 9 9 9 1/8 9 9 1/8  Florin 9 1/8 9 3/8 9 1/16 9 3/16 9 1/8 9 1/4  FR (1807) 8 3/4 9 1/8 9 1/16 9 5/16 9 1/8 9 3/8 9 1/4  FR (1807) 8 3/4 9 1/8 9 1/16 9 5/16 9 1/8 9 3/8 9 1/4  FS 7 5/8 7 7/8 7 7/8 8 7 7/8 8 7 7/8 8 7 7/8 8 1 7/8 1 1/4 11 5/8 11 1/4 11 5/8 11 1/2 | 5 7/8<br>6 7/8<br>9 3/8<br>9 3/8<br>9 1/2<br>8 11 7/8<br>11 1/16<br>9 1/2 |

Ces cours pratiqués sur le marché interbançaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

affiche Benetton. - Le Bureau de vérification de la publicité (BVP) a demandé jeudi 5 septembre à la société italienne Benetton de « prendre loutes dispositions » afin de stopper la publication d'une affiche grand format représentant un nouveau-né au sortir du ventre de sa mère. «Si cette onnonce (...) nous avoit été tronsmise pour conseil avant diffusion, noire avis

ouroit été négatif », précise le

Bureau dans un communiqué. aiontant que cette publicité lni paraît « bien devoir ètre considérée comme susceptible de heurter la sensibilité du public adultes et enfants ». Ce bébé est l'un des éléments d'une campagne sur «l'amour en tant que raison de vie » comportant une autre affiche choc - un prêtre en train d'embrasser une religieuse - qui a choqué les catholiques lors de sa dif-



7.4

# MARCHÉS FINANCIERS

| Charles Dispress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DOUNGE III DISEPTE VIKKE Cours relevés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 10 L 47 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compen VALEURS Cours Premier Cours Premier S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Demier %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The color of the | 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| STATE OF THE STATE | WALEIDE % % du WALEIDE Cours Dernier WALEIDE Cours Dernier WALEIDE Emission Rachat WALEIDE Emission Rachat WALEIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | on Rachet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CHANGES ECURSES  TAUX DES EUROS CASA DE LA CASA DEL CASA DE LA CASA DEL CASA DE LA CASA  | Children   Children  | 61317 51 10812 75 11072 27538 41 1071 64 130 52 1158 19 5158 19 5158 19 5158 19 61 158 19 62 1132 198 10461 05 63 122 27 66 138 43 67 211 63 36 128 43 67 211 63 36 128 43 67 211 63 36 128 43 67 211 63 56 67 211 63 56 67 211 63 56 67 211 63 57 79 53 121 141 1010 322 93 1057 70 1315 05 577 37 2137 53 779 53 121 447 93 121 141 1010 322 93 1057 70 1315 05 577 37 2137 53 779 53 121 198 60 577 79 1315 05 577 37 134 78 108 80 572 79 138 67 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 139 79 |



Prévisions pour la samedi 7 saptembre 1991 Beau temps. Nuageux par plages



### SITUATION LE 6 SEPTEMBRE 1991 A 0 HEURE TU



Dimanche 8 septembre : nuageux sur le nord du pays, . Beaucoup de nuages sur les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardle, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsece, Franche-Comté. Les averses devraient se produïe seulement près devraient se produïe seulement près des frontières de l'Est. Nuageux également près ide la Manche. Sur le reste du pays, temps ensoleillé maie frais, avec un vent de nord modéré.

rapport à samedi : au lever du jour de 8 dagrés à 11 degrés dans l'intérieur sur la moible nord, de 12 degrés à 15 degrés sur le Sud et près des côtes : l'après-midi, de, 18 degrés à 22 degrés sur le Nord et la Nord-Est, de 22 degrés à 25 degrés en général, jusqu'à 28 degrés sur le sud du pays.

PRÉVISIONS POUR LE 8 SEPTEMBRE 1991 A 12 HEURES TU



| Va<br>No 6-9-1991 à 1         | leurs extre<br>8 haures T | nes relevées<br>Jet la 6-9-1 | entre<br>1991 à 6 he | ures T | v  | H        | a 6-9-9  | )1   |   |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|--------|----|----------|----------|------|---|
|                               |                           |                              | SE 31                |        |    | 106 190  | N DC 99  | 17 \ |   |
| FRANC                         | Œ                         | 1 mound                      |                      |        |    |          |          |      |   |
| AJACCID                       | 28 17 D                   | 000000                       | 31                   | 100    | D  |          | URG_ 26  |      |   |
| BIARRITZ                      | 28 21 N                   |                              | PITRE 33             | 23     | יע |          | 31       |      |   |
| BORDEAUX                      | 28 20 N                   | É                            | ÉTRANGER             |        |    |          | CH 35    |      | - |
| BOURGES                       | 31 IS D                   |                              |                      |        |    |          | 19       |      |   |
| BREST                         | 27 14 C                   | ALGER_                       | 31                   | 22     |    | MILAN    | 29       | 11 E |   |
| CAEN                          | 24 15 D                   |                              | DAM 20               |        | C  |          | L 24     |      |   |
| CHERBOURG ::                  | 21 14 0                   |                              | S 27                 |        |    | MOSCOU_  | 16       | 8 (  | 3 |
| CLERMONY FER                  | 31 15 0                   |                              | K 31                 |        |    | NAIROBI. | 28       | 8 0  | ) |
| DLJON                         |                           | BARCEL                       | ONE 27               | 18     | N  | NEW-YOR  | K 27     | 19 0 | ) |
| GRENOBLE                      | 30 I4 D                   | BELGRA                       | DE 26                | 13     | D  |          | 16       |      | ) |
| LILLE                         |                           | BERLIN.                      | 19                   | 9      | ٨  |          | MAJ 33   |      | i |
| LIMOGES                       | 28 13 0                   | SSUXEL                       | LES 25               | 13     | N  |          | 23       |      | • |
| LYON                          |                           | LE CAIR                      | E 32                 | 20     | D  |          | EIRO_ 22 |      | - |
| WARSEILLE                     | 30 20 C                   | COPENE                       | AGUE_ 20             | 6      | N  |          | 28       |      |   |
| NANCY                         |                           |                              | 28                   |        | 0  |          |          |      | • |
| NANTES                        | 18 31 D                   |                              | 32                   | 25     | C  |          | R        |      | : |
| NICE                          | 28 19 D                   | DJERBA                       | 30                   | 23     | N  | STOCKHO  | LNL 15   | 2 T  | ? |
| NICE<br>PARIS-MONTS_          | 28 16 D                   | GENÈVE                       | 29                   | ш      | D  |          | 22       |      |   |
| PAII 30 17 N BONGKONG 91 28 C |                           |                              |                      |        |    |          | 32       |      |   |
| PERPIGNAN                     | 27 17 D                   | ISTANBUL 25 14 0             |                      |        |    |          | 32       |      | - |
| RENNES                        |                           |                              | JERUSALEM 28 17 D    |        |    |          | i 24     |      | - |
| ST BITENNE                    | 30 I4 D                   |                              | E 28                 | 18     | N  |          | 27       |      |   |
| STRASBOURG_                   |                           |                              | S 25                 |        | D  | VIENNB_  | 28       | 16 D | • |
| A B                           | С                         | D                            | N                    | C      | )  | P        | T        | *    |   |

TEMPÉRATURES maxima - minime et temps ebaervé

TU = 1emps universel, c'est-à-dire peur le Frence : heure légale oins 2 heures en été : heure légals moins 1 heure en hiver. (Document etabli avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

**Le Monde RADIO TÉLÉVISION** 

# CARNET DU Monde

### Naissancas

- Le docteur Jean BERNARD-BRUNEL et M™

sont heureux de faire part de la naissance, le 3 juillet 1991 à Ermont (Val-d'Oise), de leur dixième petit enfant :

### Anthehne

frère de Adrien, Léandre et Théodore, cousin de Aurélia et Alice, Vietor et Edouard, essica et Tristan.

9, rue Barbès, 92400 Courbevoic.

### <u>Dácès</u>

Le Grand Orient de France,
 a la douleur de faire part du décès du Irès illustre frère

Georges ALBA, chevalier de la Légion d'honaeur, officier de l'ordre national du Mérite. ancien grand officier du conseil de l'ardre, président du directoire de la SAIGOF,

survenu le 3 septembre 1991 dans sa soixante-douzième année. Les obsèques uni eu lieu le jeudi 5 septembre au cimetière de Brive.

M. Francis Berthelot. M= Marie-Louise Vekemans, Le Père Pierre Vekemans, Mª Annette Vekemans, M. et Mª Jacques Weber,

L'équipe du Centre dramatique national de Nice, Les familles Vekemans et Berthelot, ont la douleur de faire part du décès de

Loc ALEXANDER-VEKEMANS,

survenu le 9 soût 1991 à Paris.

La cérémonie religieuse, suivie de l'incinération au cimetière du Père-Lachaise, a eu lieu le mercredi 14 août en l'église Notre-Dame-de-Compassion, à Paris.

Ces avis tient lieu de faire-part.

3. rue Castex, 75004 Paris,

Luc Alexander était oé le 23 janvier 1947 à Anvers. Acteur de composition par excellence, il pouvait imposer les personnages les plus divers, de l'innopersonnages les plus divers, de l'inno-cent bafnué au Machiavel mondain, en leur apportant un bumour et une vérité émotionoelle. uniques. Sa carrière, commencée en Belgique, s'est poursui-vie à New-York, San-Francisco et Los Angeles. De rétour en Europe au début des années 80, il a, entre autres, travaillé avec Jacques Weber (Sparta-cus, Monte-Cristo, Nocumes, le Misan-thropel, Francis Huster (Dom Juan, Lorenzaccial et Simone Bennussa Lorenzaccio) el Simone Benmussa (le Vallon). Au cinéma, il a été le partonaire de Delphine Seyrig dans Dorian Gray, d'Ulrike Ottinger, et de Jeanne Moreau dans Alberto Express, d'Arthur

- Hélène et Jacques Denis, Etienne Cauzard, Lucette et Philippe Cauzard, Aurélie, Romain, Julien, Virginie et

ont la douleur de faire part du décès de

M. André CAUZARD,

leur père et grand-père, le 3 septembre 1991, dans sa quatre-vingt-quatrième année, et prient d'assister ou de s'unir d'intention à la messe qui sera célébrée le lundi 9 septembre, à 11 h 30, en l'église Seint-Michel des Batignolles, 12 bis, rue Saint-Jean, Paris-17.

Cet evis tient lieu de faire-part.

- M= Jean Desparmet. on épouse, Raymond Desparmet, Tootsie et Jean-François Bernard, Jeanne-Aëlia et Steve Hart, Joëlie et Peter Sheridan, Patricia et Michel Maillard,

ses enfants, Cédric, Jean-Philippe et Alexandra Bernard-Desparmet, Mikaël et Kévin Culumbu-

Desparmet,
Joy et Lys-Aèlie Desparmet-Hart,
Nicolas Grimoard et Olivier
Maillard-Desparmet, ses petits-enlants.

Les familles parentes et alliées, ont le douleur de faire part de la mort subite, le 3 septembre 1991, dans sa

M. Jean DESPARMET, ambassadeur de France (ER), officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1940-1945, médaille de la Résistance 1943.

La levée du corps aura lieu à son domicile des Vans, le samedi 7 septem-bre, à 13 heures.

Le Savel, Les Vans, D7140 (Ardèche).

 Ses proches et ses amis, unt la duuleur d'anunneer le décès de Karl FLINKER.

qui s'est éteint paisiblement à Paris, le samedi 31 20ût 1991, dans sa soixante-huitième année.

Seinn sa voionté, les obsèques unt été célébrées dans la plus stricte intimité.

Le comité français de l'Institut Weizmann des sciences, a la douleur d'annoncer le décès de son

Henri GLASBERG, membre du conseil de l'exécutif de l'Institut Weizmann des sciences à Rehovot (Israël) et membre du Board of Governors.

Le président et toute la communauté scientifique de l'Instirut Weizmann présentent à sa femme Françoise et à toute sa famille leurs condoléances les plus attristées.

- M. Jean-Pierre Halk. son fils, a la tristesse de faire part du décès de

Henry Elie HAIK.

L'inhumation a su lieu dans l'inti-milé au cimetière du Père-Lachaise.

- M= Michel Homberg. son épouse, M. et M™ Gi0es Homberg, M. et M™ Henri Pochos,

Mare et Pascale Pochon, Christophe Homberg, Pierre Pottier et Stéphanie Pochon, Marine Homberg, ses petits-enfants, Margot Pochon,

son arrière-petite-fille, ont la douleur de faire part du décès de Michel HOMBERG.

architecte DPLG, membre de l'Académie d'architecture, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1939-1945,

survonu dans sa quatre-vingt-troisième année, le 29 août 1991, à Nogent-sur-Seine (Aube).

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'insimité le handi 2 septem-bre, en l'église Saint-Laureni de Nogent-sur-Scine, suivie de l'inbuma-tion dans le caveau familial.

Une messe sere célébrée ultérieure-ment à Paris.

Cet avis tient lieu de faire-part.

116, rue de La Tour, 75116 Paris.

- Isomeline Leav.

son épouse, Pascal et Mare Leray,

ses enfants, Aurélia,

sa petite-fille, Réjane Leray

et ses enfants, Les familles Leray, Cellier, Duboil, Tous ses amis, ont la douleur de faire part du décès de

> Roger LERAY, ancien grand maître du Grand Orient de France, e du Conseil &

et social, membre du Comité consultatif d'éthique, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite,

croix de guerre 1939-1945, Presidential Unit Citation (Etats-Unis), survenu le 4 septembre 1991, dans sa soixante-dixième année.

Les obsèques auront lieu mardi

10 septembre, à 10 h 15, an crémato-rium du Père-Lachaise.

Ni fleurs ni couronnes.

Cel avis tient lieu de faire-part.

Les Gémeaux, 38, rue Baudin, 92400 Courbevoie.

- Le Grand Orient de France, a la profonde tristesse de faire part do décès du très illustre frère,

Roger LERAY, accien grand maître du Grand Orient de France, membre du Conseil économique et social

membre du Comité consultatif d'éthique, chevalier de la Légion d'honneur,

officier de l'ordre national du Mérite, croix de guerre 1939-1945, Presidential Unit Citation (Etats-Unis),

survenu le 4 septembre 1991, dans sa soixante-dixième année.

Les obsèques auront lieu mardi 10 septembre, à 10 h 15, au crémato-rium du Père-Lachaise.

Ni fleurs ni couronnes.

- Emile Maier, PDG de la SA Passages, Alain Touraine, Alain Touraine, président de la Société des lecteurs de

Et l'Association des amis de Pasont le regret de faire part du décès de

Roger LERAY, président d'honneu de l'Association des amis de Passages,

survenu le 4 septembre 1991.

(Le Monde du 6 septembre.)

THÈSES Tarif Etudiants 50 F la ligne H.T.

- Le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, Le Père Peter Hans Kolvenbach, supérieur général de la Compagnie de Jésus,

Le Père provincial de France. de la Compognie de Jésus, Les Pères et Frères de la commu-nauté de la rue de Grenelle, M= Paul de Lubac, Ses enfants et ses petits-enfants font part du décès du

> cardinal Henri de LUBAC S.J.,

à Paris, le mercredi 4 septembre 1991.

Ses obsèques, présidées par le cardi-nel Lustiger, seront célébrées en pré-sence du cardinal Paul Poupard, préfet du conseil pontifical pour la culture, représentant du Saint-Père, le pape Jean-Paul II, en la cathédrale Notre-Dame de Paris le mardi 10 septembre,

(Le Monde du 5 septembre.)

- Catherine Lévy-Marié, son épouse, Marie, Anne de Bellevalle,

François et Agnès Veilhan, Denise Veilhan, Sylvie Marion, Josée Roscop, Julie Carli,

Et ses amis, ont la douleur de faire part du décès de

François MARIÉ,

survenu le jendi 5 septembre 1991. Les obsèques aoroot lieu ao colum barium du Père-Lachaise, lundi 9 sep-tembre, à 8 b 45.

- Le Syndicat français des artistes a la grande tristesse de faire part du décès de

François MARIÉ.

un ami et un compagnon qui, pendant plus de trente ans, a apporté sa compétence et sa générosité ou service des artistes du speciacle.

- A ceux qui l'ont connu et estimé, M- Marie Mouzet-Ouvrard et ses enfants, font part du décès du

docteur Clande MOUZET, géronto-psychiatre hospitalier,

le 25 août 1991, 4-Angers,....

6, rue de la Tour, 03360 Amay-le-Château.

- M. Pierre Perraudeau

Jean-Marc, François et Ghislaine. Sa famille et ses amis, ont la douleur de faire part du décès de

M= Pierre PERRAUDEAU. née Marie Janicot. ancien avocat, ancien magistrat,

survenu le 20 août 1991, à Athènes.

Les obsèques oot eu lieu dans l'ioti-mité en l'église Saint-Honoré d'Eylau.

28, boulevard Flandrin, 75116 Paris.

**Annivarsaires** - Il y a cinq ans, le 10 septembre 1986,

le docteur Maurice ENGEL.

était enlevé à l'affection des siens. Il reste tonjuurs présent dans nos

Il y a quinze ans, le 6 septembre 1976, uo accideol de la circulation enlevait brutalement

Françoise GIRAULT

l'amour des siens. Elle allait avoir vingt ans...

- Le 7 septembre 1989,

Albert HAZAN

quittait les siens. A l'occasion du deuxième anniver-

saire de sa disparition, une pieuse pen-sée est demandée à tons ceux qui l'ont COLOUR

- Il y a vingt-cinq ans, le 5 septem-bre 1966, nous quittait

Adèle OUDIZ, née Arie. Que ceux qui l'ont connue aient une pensée pour cette femme qui incarnait la joie de vivre,

O Automobiles de stars, stars de l'automobile. – Selon la légende, c'est plus aux chromes rutilants de sa Duesenberg 1935 qu'à sa célè-bre moustache que Clark Gable dut de séduire Carole Lombard. La pièce à conviction voisinera les 7 et 8 septembre, à Bagatelle, evec d'autres stars du macadam comme la Delabaye 135 de Rite Hay-worth, la Packard de Jean Hariow, la Cadillac V16 de Mariene Die-trich

Perc de Aagateile : aamedi 7 septembre de 12 heures à 18 heures, Dimanche de 10 heures à 1a heures. Entrée 50 F

Le Soviétique Vladimir Akopian champion du monde juniors 1991

Le Soviétique Vladimir Akopian a remporté mercredi 4 septembre à Mammaia (Roumanie) le championnet du monde d'échecs juniors, en totalisant 10,5 points, sur 13 possibles.

Akopien, dix-nenf ans, a devance son compatriote Mikhall Ulibin grâce à son meilleur coefficient de départage. Les deux jeunes Soviétiques ont nettement dominé l'épreuve, terminant avec deux points d'avance sur leurs sui-vants immédiats.

CLASSEMENT FINAL:

1. Vledimir Akopian (URSS) 10,5 points . 2. Mikheil Ulibin (URSS) 10,5 ; 3. Milos Jirovski (Tch.), Rogelie Barcenilia (Phi.), Daniel Volkmund (Rou.) 8,5, etc.

4.00

4, 743

87.

**WEEK-END** D'UN CHINEUR

Dimanche 8 septembre Provins, 14 heures : archéologie extrême-orient, mobilier. FOIRES ET SALONS

Boussy-Saint-Antoine, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Gex. Villeneuve-les-Avignen, Poegnes-les-Eaux, Senonches (Eure-et-Loir), Limoges, Saciay, Cassel (Nord). MERCREDI 04 SEPTEMBRE 1991 **28008** 

Francisco 66 221

M 258

All the second

.. . .

. . . . . .

347

1. 2700

A 1 4 F 3

Control of the second

Agents - Walte

French ...

44 -1

The state

77-

CANAL PLUS

A Charles of the

And the second

The second second

\* 5-

\* ....

رمد ::

Territory.

121

Vendredi il segricimità

and the second

 $(x,y)\in \mathbb{R}^{n\times n}(\mathbb{R}^n)$ 

W. W.

444.44

Same being

7 ----

. . n. . Veget

A THE STREET

 $T^{-1}T^{-1}T^{-1}=T^{-1}T^{-1}T^{-1}T^{-1}$ 

. 4 55 4

The Market of

10 May 15

" well "kyler"

17 carest tech

2000 m. 1984.

F. E. A. MODIS

A 15 March

to the feeting with

And Burgan

ورونوسها معتهدد الداك

District gard

and the second of the second

KEL COLUMN

FERM

Part of the State of

En interesper

فينسب والمراج

The transfer of the

Art of Santan S

. . . . . .

LOTO SPORTIF Nº 36 RESULTATS OFFICIELS

MATCH DU JOUR TCHECOSLOVAQUIE FRANÇE **同**的是一指是传统的。

> 20 F 23 358

> > 0

TACOTAC

LEN' 584 821 GAGNE 400 000 F

TOUS LES BELLETS SE TERM 84 821 40 000 F 4 821 4 000 F 821 400 F 21 10 F

DATE LIMITY DE PAIRMENT DES LOIS : MERCREDI I DECEMBRE 1997 36 A TRANCHE

TIRAGE OU 05 SEPTEMBRE 1981 Le Monde

Edité per la SARL Le Monde Comité de direction : Jacques Lescume, gérant directour de la publication Bruno Frappet directeur de la rédaction Jacques Quiu Mariuel Lucberz

Rédecteurs en chef :

Anciens directeure :

ubert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Leurens (1982-1965) André Fontaine (1985-1991) REDACTION ET SIÈGE SOCIAL:
15, RUE FALGUIÈRE
75501 PARIS CEDEX 11
Tél.: (1) 40-65-25-25
Télécopieur: 40-65-25-99
ADMINISTRATION:
1, PLACE HUBERT-BELVE-MERY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Télécopieur: 49-50-30-10

9 2

# is surge. Vacati Line The same of the sa

terms. Marie Andrews The second

WEEK-END D'UN CHINEUR Constitute to the second Prince and the second

Brain Spiriter

from the ferry of the letters.

particular that I have been seen to

The same of the same of

To the Excellent

44. TATE (47.

MATCE DO JOS

---

TACUTAL

٠

200

Sell 2 manages : W. The second secon -

Marie Marie Contract

THE PERSON NAMED IN manie Mallif. Mar addition to the second

in the control of the or Charle Mict. 21.

-Total Control of the 

MARKET THE TANKS

Company A. C. C.

or the same with the

MALA.

LA 5

20.45 Téléfilm ; Qui a tué Joy?

### **IMAGES** PIERRE GEORGES

Le rare Frédéric Dard RÉDÉRIC OARD e, evec son éditeur, une relation tout à fait saine : « j'en-

voie des manuscrits, je reçois des chàques ». Quend on a écnit cent-cinquente livres et qu'on en a vendu cent cinq millions, la sérénité d'auteur doit vous être une seconde nature. Inimitable même si imité, implagiable même s'il lui arrive d'être copié, irrécupérebla même al récupéré, Frédéric Dard va sa route, son génie, son avalanche de mots, sa boulimie d'images avec une fraicheur chaque fois plus impressionnante.

Lui qui se définit, avec un grend rire, « sociétaire » des émissions littéraires, était à « Ex Libris », sur TF 1, pour dire tout le bien qu'il pensait de l'edaptation cinématogrephique de aa Vieille qui marchait dans la mer.

Ils sont rares les écrivains qui ne se santent pas floués, ou trahis, ou décus par l'adaptation faite de leur œuvre. Frédéric Oerd est rere qui eveit, après les extraits du film, l'oeil émerveillé d'un enfant devant la performance de Jeanne Moreau. Une histoire d'emour

L'actrice s redemandé des mots à l'écrivain. Et l'écrivain, ébloui de voir un aussi grand talent au service d'aussi gros mots, e eu cette phrase : «Les gros mots dits evec lyrisme c'est aussi beau que du Racine. Et c'est moins emmerdant ! >

Frédéric Dard est une providence sur un plateau. Y compris pour les voisins. Du roman da Piarre Combescot, les Filles du calvaire, un calvaira que l'auteur gravissait avec quelque difficulté, son confrète dit, sn homme qui pèse justement les mots, qu'il a'agissait d'un « pur chef-d'œuvre ».

L'appréclation veut eésame, surtout si l'on sait que Pierre Combescot eut, il y a cinq ou six ans, la Prix Médicis pour les Funéraillea de la serdine. Comme aurait dit, et le dit d'ailleuts, Frédéric Oerd : « Ce n'était qu'un hors-d'œuvre. »

«La Plétade», éditant le divin marquis, Patrick Poivre d'Arvor ne pouvait faita moine que de recevoir Fstime, Faty ou plus simplement Meîtresaa, una encienne prostituée pessée à l'hyper-spécielisation et suteut présuméa des Mémoires d'une fouetteuse.

Ca fut presque aussi intéressant que le débat sur le scendele littérairs de l'été. Lea frères Igor et Grichka Bogdaoov, soupconnés d'avoir, dans le confection, svec Jean Guitton, de leur best-seller Dieu et la Science, omis de aignaler quelques emprunts faits à l'ouvrage de l'astrophysicien Trinh Xuan Thuan se sont défendus comme de beeux diebles en retournant l'accusation.

On eut même droit à dea comptea d'epothiceire sur le thème : «Rien ne se perd, rien ne se crée », tout le monde pompe tout le monde. Beh l Dieu reconnaîtra les siens.

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-kundi, Signification des symboles: > signalé dans « le Monde radio-télévision » ; o Film à éviter ; « On peut voir ; « « Ne pas manquer ; » » « Chef-d'œuvre ou classique.

# Vendredi 6 septembre

Une machini TF 1 22:35 Magazine : 20.45 Variétés : Tous à la Une. 22.45 ➤ Magazina : . 23.30 Feuillaton : 52 sur la Une. Les Demiers Pirates. 0.25 Journal da le nuit. 23.45 Special sport : M 6 Boxe. Championnat d'Europe

20.40 Téléfilm : 0.50 Le Bébête show. Un culot monstre. Un escroc se fait passer pou un agent fédéral. 22.20 Série : 20.45 Jeu : Fort Boyard. Equalizer. 23.10 Magazine:

Palace. Demière livraison de la série. Cinéma : 22.50 Histoires extraordinalres. Film franco-italian à sketche de Roger Vadim, Louis Malla, Federico Fellini (1967).

FR 3

A 2

22.00 Série :

20.45 ➤ Magazine : Thalassa. Haiti, les trafiquents de la misère.

0.50 Journal et Météo.

21.40 Série : L'Ami Giono. Une forte famme redécouvri l'amour.

22.50 Journal et Météo. Traverses. L'Univers intériour, voyage 23.10 l'intérieur du corps humain. 6 et fin. Le protection de l'organisme : le système immuni-taire.

**CANAL PLUS** 

20.30 Téléfilm : La Dossier Lancaster Miller. Un ancien pilote de la RAF jugé pour meurtre. 22.05 Documentaire: Les Plus Grandes

Cascades du monde. 22.55 Flash d'informations. 23.00 Cinéma : Ripoux contre Ripoux. . Film français de Claude Zidi (1989). Avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitts, Line Renaud.

0.45 Sport : Tennis. L'US Open, en direct de Flushing Meadow.

Une machiavelique machina tion dans le milieu médical. Urgencea, En hommage aux sauveteurs Mystères à Twin Peaks.

inspecteur choc. 15.10 Série : Columbo. 18.50 Disney Parade. 18.10 Megazine : Téléfoot. Chempionnat de France (résumé) : à 19.00, Loto 19.05 Magazine : 7 sur 7, 20.00 Journal, Tiercé, Météo et

Vénus. 23.40 Capital. 23.50 Six minutes d'informations. 23.55 Documentaire:

> sous tranquillisants. LA SEPT

20.00 Documentaire: 21.00 Téléfilm : 22,30 Těléfilm: Qui e peur du rouge, jeune, bleu?

FRANCE-CULTURE

20.00 Musique: Le Rythme et le Raison. Fenny Hensel, née Mandels sohn. 5. La nuit de Walnur 20.30 Radio-erchives. 21.30 Musique: Black end Blue.
La Club de jazz; Le double anniversaire d'Armstrong.

22.40 Les Nuits magnétiques. Les petites ondes. 0.05 Du jour au lendemain. Dane la bibliothèqua de.. Rolend Jaccerd. 0.50 Musique : Coda. Les jazzmen qui chantent.

FRANCE-MUSIQUE

20.00 Helku. 20.30 Concert (donné le 15 juin à Weilburg) : Les Querre Sai sons, de Vivaldi, par la Stutt-garter Kammerorchester, dir. er sol. Omitrij Sitkowetzky: Sofferte onde setane, de Nono: Suite nº 8 bot-Ba, de Celsi ; Evryali, de Xénakis, par Bernard Wambach, plane. 23.07 Nuits chaudes. Le fragile, le ténu, l'impalpable aujourd'hui. Œuvres de Monk, C. P. E. Bach, Dufault, Chopin, Nunes, anonyme et

13.15 Magazine : Reportages. Profits et pertes sur ordon

13.50 La Une est à vous. 17.20 Divertissement : Mondo dingo. 17.55 Magazine : Trente millions d'amis. 18.20 Jau : Une famille en or-

TF 1

19.15 Jeu : La Roue de la fortune. 19.45 Oivertissement : La Bébête Show. 19.50 Tirage du Loto. 20.00 Journal, Tiercé, Météo, Tapis vert et Loto.

Surprise sur prise.

22.25 Sárie: Un privé au soleil.
L'Orchidde bleue, de Philippe
Nieng, evec Pierre Aknine,
Didier Sauvegrein. 23.55 Magazine: Formula sport.
Football: champlennat de Frence (résumé): Rugby: les Olympiades de Biarritz, evec Serge Blanco.

0.55 Journal et Météo.

20.45 Venétés :

13.35 Documentaire: de l'aventure. Capitaine Crochet. 14.00 Magazine : Animalia. Et la vie apperait dans l'eau ; Le chien de la semains. 14.50 Magazine:

Sports passion.
Rugby: Ecosse-Berbarians
(tast match), en direct de
Murrayfield. 17.20 Séria : Miss Manager 18.15 Série : Fleur bleue. 19.05 Série : L'homme qui tombe à pic. 20.00 Journal et Météo.

20.45 Divertissement : La Télé des Inconnus. 22.00 Série : Euroffics. 23.00 Journal et Météo. 23.15 Decumentaire : Des mai-sons pes bien closes.

TF 1'

13.20 Série : Hooker.

SCOUNT.

20.40 Cinéme :

Tapis vert.

22.40 Megazine : Ciné dimanche.

22.45 Cinéme :

1.10 Télévitrine.

1.10 Journal et Météo.

13.25 Dimanche Martin.

14.55 Série : Mac Gyver.

15 45 Dimanche Mertin (suite)

17.35 Das trains paa comme

figue.

18.30 Magazine: Stade 2.

Athlétisme: Grand Prix à Cologne; Automobils: Grand Prix de formule 1, à Monza (Italie); Football: championate de France, championate d'Europe (Tchécoslovequie-France); Rugby: Angisterre-URSS, Ecosse-Barbarians; Ski nautous: championnets

19.30 Série : Les Craquentes.

La Grande Dune.

20.00 Journal et Météo.

22.15 Magazine : Bouillon de culture.

23.35 Documentaire :

0.25 Journal et Météo.

8.00 Samdynamite vacances.

10.00 Série : Guillaume Tell.

0.45 Eve reconte. Joséphine Beker.

FR 3

Tintin.

10.25 Villes ouvertes :

20.45 Téléfilm:

les autres. USA : de l'Atlantique au Paci-

Ski nautique: championnets du monde; Tennis: US Open de Fluehing Meadow; Les résultats de la semaine.

Deux sœurs unies par un crime affreux.

Invités : Dany Carrel ; Volker Schlöndorff ; Lydia Flem.

Palais royal. Un prince du Sud, une reine du Nord.

Franck at Foo Yang; Objectif

La Maison assassinée, 0 Film français de Georges Laumer (1987), Avec Patrick Bruel, Anne Brochet, Agnès Blanchot.

La Horde sauvags.

Film américain de Sem Packinpah (1989). Avec Wil-llam Holden, Ernest Borgnins, Robert Ryan.

14.15 Série : Rick Hunter,

Samedi 7 septembre

FR 3 13.00 Variétés : Eurotop. 14.00 Magazine : Rencontres. L'Intégration en milieu rural. De 15.00 à 19.00 La Sept -

RADIO-TÉLÉVISION

19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.35, le journal 18.50 5èrie : Marc et Sophie. de la région. De 20.00 à 0.10 La Sept -0.10 Sport: Golf. Les European Mesters, en direct de Crens-eur-Sierre (Suisse).

**CANAL PLUS** 

13.30 Téléfilm : Lee Prêcheurs du mensonge. 15.20 Documentaire : Colorado sauvage.

15.45 Sport : Tennis. US Open de Flushing Meadow : demi-finalee (rediff.). 17.05 Sport : Les Superstars du cetch.

En clair jusqu'à 20.30 — 18.00 Décode pas Bunny. 19.05 Dessin snimé: Les Simpson. 19.30 Flash d'informations. 19.35 Le Top. 20.30 Téléfilm :

L'Ombre du cadavre. Un meurtre mystérieux, sans traces, ni cadavre... 22.00 Soirée spéciala : 5uper Model of the World. Le plus grand concours de mannaquins du monde. 23.30 Flash d'informations.

23.35 Sport : Tennia. US Open de Flushing Mea-dow : demi-finales hommes et finale dames, en direct. 4.35 Cinéme :

Les Vsiseuses, an Film français de Bertrand Blier (1973). Avec Gérard Depar-dieu, Patrick Dewaers, Miou-Miou. LA 5

13.20 Sport : Automobile. Essele du Grand Prix de formule 1 d'Italie à Monza.

De Michel Honorin et Laure Adler. 14.05 Magazine : Intégral. Moto : Super cross au Perc des Princes. 14.40 Série : La Retour de Mike Hammar. 15.30 Série : Lou Grant. 16.20 Tiercé à Evry.

16.50 Série : Deux flics à Miami. 17.40 Série : La Loi de Los Angalas. 18.30 Divertissement : Rires parade. 19.05 Série : V.

20.00 Journal et Météo. 20.40 Journal des courses. 20.40 Journal uses boules.

20.50 Série :
Un privé nommé Stryker.
L'sssasain était dans le train.
Une petite fille, témoin clé
d'un procès, est en danger. 22.25

22.25 Sport: Moto.
Super-cross du Perc dee
Princee, en direct.

0.00 Journal de le nuit.

M 6 13.50 Série : Supercopter. 14.40 Série : Laramia. 15.30 Séria : Les Espions. 16.20 Jau : Hit hit hit hourral 16.25 Sarie : Vic Oeniels, flic à Los Angales. 16.50 Série : Vegee. 17.40 Série : L'Homme de fer. 18.30 Série : Lea Têtes brûlées.

19.20 Magazine: Turbo. 19.54 5ix minutes d'informa 20.00 Série : Pape Schultz. 20.35 Tèléfilm :
Coupables d'amour.
Histoire d'amour entre une
professeur d'histoire et son
diève le plus assidu.

22.20 Téléfilm : Les Forces du mal. Fable fantastique.

23.35 Téléfilm :
Les Masques de la mort. Sherlock Holmes mane

0.45 Six minutea d'informe-0.50 Musique : Rapline.

LA SEPT 13.10 Documentaire : L'Héritege de chouette. De Chris Marker. 13.35 Téléfilm : Toscanini. 15.00 Occumantaire: Dvorek. 1 5

sa vie, son œuvre. 16.00 ▶ Ocumentairs: Le Journal de Jules Renerd. 16.55 Documentaire : Turbulancas. 17.25 Dynamo.

17.55 Mégamix. 19.00 Documantaire : La Lucame. 20.00 Histoire perallèle. 20.55 Téléfilm : Qui a peur du

rouge, jeuna, bleu?

22.35 La Courrier des téléspactateurs. 22.40 Soir 3.

22.55 Megazine : Cinéma de poche. 0.05 Cinéma d'animstion lmagea.

0.10 Documentaire : Ou Kirov à l'Opéra. 1.35 Densa : Tancrède le

FRANCE-CULTURE

20.00 Musique : Multipista. Musique et technologie aujourd'hui, les etudios, les machinee et lee composi-20.30 Photo-portrait. Jean-Jec-

ques Lamètre, compositeur.

20.45 Avignon 91. Tentation, d'après Vaclav Havel.

22.35 Musique : Opus. Jeen-Cleude Vennier, compositeur, euteur, errangeur, interprète. 0.05 Clair de nuit.

FRANCE-MUSIQUE

20,05 Opéra (donné le 1\* août lore du Festival de Bayreuth): le Crépuscule des dieux, de Wagner, par le Chœur et l'orchestre du Festival de Bayreuth, chef de chœur Norbert Balatsch; dir. Daniel Barenboim; sol.: Siegfned Jarusalem, ténor, Bodo Brinckmann, Gunter, van Kamen, bary. Gunther von Kannen, barytons, Philip Keng, besse,
Anne Evans, Eva-Maria Bundschuh, Uta Priew, Hilde Leidland, Annstts Kuettenbaum,
sopranoe, Waltraud Meier,
Linda Finnie, Jane Turner,
merza-capranos Brigiste mezzo-sopranos, Brigitte Svandan, contralto.

# Dimanche 8 septembre

Bruxelles. Présenté par Jacques Smal et Claude Semal. Visite guidée, avec de nom-breux artistes.

11.30 Megszine : Mascarines. 11.58 Flash d'informations. 12.03 Magazine : Estivales. La Découverte d'Erretat. 12.45 Journal.

D'un soleil à l'eutre. 13.30 Magazine: Musicales,
Précenté par Alein Ducult.
Alban Berg: à la mémoire
d'un ange, Concerto pour violon, de Berg, par l'Orchestre
philhermonique de la Radio
beveroise, dir. sir Colin
Davis; sol. Gidon Kremer,
violon: invités: Stéphene
Lisener, directeur du

Lisener, directeur du Chêtelet; Dominique Jameux 14.30 Expression directe. RPR; CFTC. 14.50 Magazine:

Magazine:
Sports 3 dimencha.
Zig-Zeg: chempionnate d'Europe de VTT à La Bourboule;
Set & mstch: Villes ouvertes: Bruxelles (le Heysel, portrait d'Eddy Merckx, les clubs d'Anderlecht st de Malachet et de Reuselles de Molenbask, svac Raymond Gosthals); Polo : championnat du monde à Desuville ; Golf ; European Masters (finale), en direct de Crens-sur-Sierre (Suisse).

17.30 Magazine : Montagne. Canyons de lumière. 16.00 Amuse 3 vacances. 19.00 Le 19-20 de l'informa-

tion. De 19.12 à 19.35, le journal de la région. 20.05 Série : Benny Hill. 20.40 Villes ouvertes : Bruxalles.
Thème: divertissements.
Promende à travers la capitale belge; variétés evec Jo Lemaire, Benny B., Wambles, Layers Michiels ans Soul Sis-ters, Isabelle Antena, Adamo, Zep Marna, lae Chéris, Citizen Inne. Bruxalles.

22.00 ➤ Msgazine : La Oivan. Invité: John Berry. 22.20 Journal et Météo. 22.45 Cinėma : Les Monstres.

Film italien de Oino Risi (1983). Avec Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Michèle Mercier (v.o.). 0.35 Mueique : Carnet de notes.

**CANAL PLUS** 

12.35 Megazine : Mon zénith à moi. Invitée : Jeanne Moreau. 13.30 Megazine : Rapido. 14.00 Série : Nick Mancuso, les dossiers secrets du F6I.

14.45 Sport: Tennis.

16.00 Sport : Athletisme. 18.00 Cinéme : Arthur 2 dens la dècha. Film emericain de Bud Yorkin (1988). Avec Dudley Moore, Liza Minnelli, John Gielgud. 19.45 Flash d'informations.

19.55 Ca cartoon. 20.30 Cinéma : Faux et usage de faux. II Film français de Laurant Hey-nemann (1990). Avec Phi-lippe Noiret, Robin Renucci, Laure Killing.

22.05 Flash d'informations. 22.06 Sport : Tennia. 2.15 Téléfilm : Les Fsux-Semblants de Venise.

13.20 Magazine Moto 14,20 Magazine : Le Club F1. Formule 1 : Grand Prix d'Ita-lie, en direct de Monza. 16.55 Tiercé à Longchamp.

17.25 Série : Lou Grant. 16.15 Série : La Loi de Los Angeles. 19.05 Sèrie : L'Enfer du devoir. 20.00 Journal et Météo. 20.10 Magazine : Oimancha 20 h 10 Elkabbach.

20.40 Journal des courses. 20.50 Cinéma : Pour une poignée de dollars. 
Film italien de Sergio Leone (1964). Avec Cint Eastwood. Marianne Koch, Gian Maria Volonte.

22.35 Megazina : Reporters. Trafic d'enfants en Rouma-nie : Le demier jour de Salva-dor Allende : Grete Green : le rnariege business, de Guyl-halne Loquet et Franck Dupret; Afrique du Sud, de Vincent Régnier et Jean-Luc 23.30 Megazine: Top chrono.

13.50 5érie : O'Hara.

14.40 Série : Laredo. 15.30 Jeu : Hit hit hit hourra 16.35 Série : Poigne de fer et séduction. 17.00 Serie: Vic Daniels, flic à Los Angeles.

17,20 Série : L'Homme de fer. 18.10 Série : Supercopter. 19.00 Senia : Les Routes du paradis. 19.54 5ix mlnutes d'informatione (et à 0.25). 20.00 5érie : Pspa Schultz.

20,30 Magazine: Sport 6 (et à D.30). Présenté par Stéphans Tortora. 20.40 Téléfilm : Echsc eux hors-is-loi.

De Jerry Jemeson, avec Bill Bixby, Bo Hopkins. Western.

22.25 Capital. 22.35 Cinéma : Histoire d'O nº 2. o Film français d'Enc Rochat (1984). Avec Sandra Wey, Manuel de Bles, Rosa

2.00 Rediffusiona Redittusiona. Culture pub; L'Egypte; Le Empre sous tranquillisants; France sous tranquillisants; Traditions de Polynésie et de Mélanésie : Norvège ; La Face cachée de la Tarre (2 000

LA SEPT

15.10 Spectacle: Zizi Jeenmaira Bouffes-du-Nord. 16.10 Documentaire : L'Eacalier céleste.

17.10 Documentaire : Best Bov. 19.00 Documentaire: Chroniquea de France.

20.00 Documentaire : l'Héritaga da le chouette. 20.30 Cinama : Grand'Rue.

Film espagnol de Juan An nio Bardem (1956). 22.05 Court métrage : Guemica. D'Alain Resnais 22.20 Court metrage :

La Drama du taureau. FRANCE-CULTURE

20.30 Atelier de création rediophoniqua. Are acuedca-EBU 1991.

22.35 Muaique: Le Concart (donné au Cloître des Carmee, dane le cadre du Feetival d'Avignon): Le cas Heiner Muller II. 0.05 Clair de nuit.

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 18 mai lors du Printempe de lors du Printempe de Pregue): Ouverture tragique op. B1, de Brehms; Légendes De Pessione St Adalbarti pour récitent, chœur et orcheetre, de Kopelent; Concerto pout violoncelle et orchestre en mi mineur op. 104, de Ovorak, par le Chœur de la philharmonie de Prague, chef ds chœur Pavel Kuehn, el l'Orchestre phitharmonique tchèque, dir. Zdenek Kosler; eol. : Antonio Menssss, violoncelle, Jen Kacer, récitant.

23.05 Miroir des mots. Musique, poésie. Œuvres de Schubert Chabrier, Poulenc, Ravel, Chopin, Dutilleux, st loiklors



# Les inspecteurs et les commissaires protestent contre la «panne» de la réforme policière

La Fédération nationale autonome de la police (FNAP, majoritaire chez les policiers an civil) n'e pas caché son Impatience, jeudi 5 septembre, face au ablocaga de la réforme de le police nationale». Des réunions départementales se tiendront en provinca, le 19 septembra, pour préperer une menifestation nationale à Paris, le 16 novembre, ont annoncé la FNAP et le CFDT-Intarco (Fåderetion des fonctionnaires du ministère de l'intérieur) qui ont formé une Intersyndicala.

«La réforme est en panne, les policiers som voles «, a déclaré M. Alain Brillet, secrétaire général de la FNAP. Majoritaire chez les inspecteurs. les commissaires, les enquêteurs, et les personnels admi-

nistratifs, sa fédération s'interroge sur le volonté du gouvernement de réformer en profondeur la police nationale. « Le laboratoire de la produzionischile de la carrière modernisation du service public est desormais ferme », a estime M. Brillet, dans une allusion à une promesse de M. Rocard, alors premier ministre. Les policiers en civil s'étonnent de constater que les eccords dits Durafour sur la fonction publique, signéa le 9 février 1990, ont été appliqués à oues les catégories de personnel...
sauf aux policiers. Et ils restent
dans l'attente des propositions du
préfet Jean Clauzel, chargé par le
ministre de l'intérieur du dossier
sur la réforme des corps et car-

« Des chantiers ont été ouverts depuis plusieurs années, reconnait M. Alain Brillet. Mais il faut de toute urgence que s'exprime une volonte politique sans faille de les mener à terme. Et que le gouverne-

Pour écoutes téléphoniques illégales

La plainte

visant le préfet de police

dans l'affaire Doucé

va être instruite

La chambre d'accusation du rribunal de Paris a été désignée,

mercredi 4 septembre, par la

chambre criminelle de la Cour

de cassation pour instruire un

dossier visant le préfet de police

de Paris, M. Pierre Verbrugghe,

et concernant des écoutes illé-

gales pretiquées par les Rensei-

gnements généraux de la préfec-

ture de police (RGPP), en juillet

1990, sur les lignes téléphoni-

Enlevé à son domicile pari-

sien, le 19 juillet 1990, le pas-teut avait été retrouvé mort,

trois mois plus tard, en forêt de

Rambouillet. Au moment de sa

disparition, cette figure connuc dans les milieux homosexuels

était l'objet d'une surveillance

par les RGPP. La transcription

des écoutes téléphoniques opé-

rées par les policiers au domicile

ct à la librairie du pasteur avait

été versée au dossier de

Mar Catherine Courcol, juge

d'instruction chargé de l'enquête

Le 16 janvier, le parquet de

Paris avait estimé que M. Ver-

brugghe était « susceptible d'être

inculpé » à la suite d'une plainte pour « vol ovec effroction, faux

en écritures publiques et usage, ottentat oux libertés et atteinte à

lo vie privée », déposée par l'es-

societion Autres cultures et par

M. Guy Bondar, l'emi du pas-

teur. Le procureur evait alors

seisi la Cour de cassation,

comme le code de procédure

ques du pasteur Doucé.

ment indique cloirement, par lo

« Que des émeutes éclotent dans les banlieues, poursuit le secrétaire général de la fédération, et aussitôt le gouvernement dit oux Français le gouvernement dit oux Français qu'il veut un service public policier de qualité, Si nos dirigeants veulent moderniser lo police, il fout qu'ils acceptent d'en payer le prix ». Aussi la FNAP demende-t-elle l'ouverture de négocations sur un \* controt pluriannuel \* pour le police nationale.

Autre sujet de mécontentement: le projet de loi sur la sécurité inté-rieure, qui devait être examiné par d'nutomne. Non seulement ce texte n'a toujours pas été évoqué en conseil des ministres, mais la FNAP craint que le projet ne soit sérieusement «édulcoré» nu regard de l'ambition affichée par

ner l'action des différents acteurs concourant à la sécurité intérieure.

Appellant à l'« unité » les organi-sations de policiers, dont la Fédésations de policiers, dont la rede-ration autonome des syndicats de police (FASP, majoritaire dans la police en tenue), l'Intersyndicale FNAP-CFDT e décidé de manifester prochainement dans les rues de Paris. Le 22 mai dernier, les gros bataillons des gardiens de la paix de la FASP avaient brisé le tabou de la manifestation de rue dans la capitale, et ils nvaient clamé leur « ras-le-kėpi ». Préférant alors la concertation avec le ministère de l'intérieur, les policiers en civil de la FNAP n'avaient pas emboîté le pas. Ils demandent aujourd'hui au ministre de l'intérieur d'« ouvrir de vèritables négociations arec tous les syndicots », faute de quoi ils battront à leur tour le pavé parisien.

**ERICH INCIYAN** 

Parmi les organisations juives

## Vives réactions à des réhabilitations de «collaborateurs du nazisme» en Lituanie

De vives réactions ont été enre-gistrées jeudi 5 septembre parmi les organisations juives d'israel et des Etats-Unis eux réhabilitations, entamées en Lituanie, de milliers de personnes condamnées comme criminels de guerre nazis par des

Depuis 1988, date à laquelle la Lituanie a lancé son processus d'in-dépendance, 35 000 personnes condamnées par l'URSS pour crimes de guerre ont été réhabilitées. Mais le New York Times a rapporté jeudi

M. Anatoli Loukianov, l'ancie

président du Soviet suprême (Parpresident di Soviet supreme (l'ar-lement) d'URSS a été inculpé, jeudi 5 septembre, de « trahison de la patrie», un chef d'accusation passible de la peinc eapitale, a

annonce, vendredi, le parquet de

M. Loukianov risque une peine de prison de dix à quinze ans, ou

la peine de mort, a précisé le pro-cureur général de la Russie,

M. Valentin Stepankov, de même que les putschistes déjà inculpés après l'échec de la tentative du coup d'État du 19 août. — (AFP.)

M. Fedorovski

invité du «Grand Jury

RTL-Le Monde »

porte-perole du Mouvement

pour les réformes démocrati-ques fondé par MM. Alaxan-

dre lakovlev et Edouerd Che-

vardnedze, eere l'invité da

l'émiesion hehdomadaire « Le grend jury RTL-le Monde » dimenche 8 eeptembre, de

Le porte-parole du mouve-

mant réformateur répondra

eux queationa de Jacquea

Amalric et de Michel Tatu du

Monde, at de Pierre-Mnrie

Christin et de Bernard Lehut de RTL, le débat étant dirigé par Henri Marque.

□ Visite à Londres et à Washington deB. Pierre Joxe. - Le ministre français de le défense. M. Pierre Joxe. a séjourné, jeudi 5 septembre. à Londres sur l'invitation de son collègue britannique, M. Tom King. Il devait se rendre, vendredi 6, à Washington pour rencontrer son homologue américain, M. Dick Cheney. A l'ordre du jour des discussions. la situa-

du jour des discussions, la situa-

tion en Europe à la lumière des derniers événements en Yougosla-vie et en Union soviétique. Le

ministre de la défense, qui n'a pas prévu de visiter des installations militaires dans les deux pays, rega-gnera la France samedi 7 septem-

hre. En raison de ce déplacement, M. Joxe e du renoncer à se rendre

sur la hase de la Force aérienne sectique, à Toul (Meurthe-et-Mo-

18 h 30 à 19 h 30.

M. Vledlmir Fedorovaki,

que parmi ces réhabilités, dont un tiers scraient toujours en vie, figu-rent des personnes ayant nyoué des meurtres collectifs. Le porte-parole du département d'Etat, M. Richard Boucber, a affirmé jeudi que les Etats-Unis espèrent que la Lituanie ce domaine et n'absoudra pas les auteurs de massacres de civils. Cette prise de position intervient alors que le secrétaire d'Etat James Baker doit se rendre en Lituanie la semaine prochaine. - (AP)

Ancien président du Parlement soviétique

### Les agriculteurs M. Loukianov a été inculpé redoutent les turbulences de «trahison de la patrie» venues d'Europe de l'Est

Les cours de la viande s'effondrent et les jeunes agriculteurs de Haute-Loire l'ont fait savoit, le 5 septembre, en empêchant de repartir les spectateurs venus assis-ter à La Chalse-Dien à la représentation de Jeonne d'Arc au bûcher de Patrice Kébrat. Les viti-culteurs de l'Hérault, eux, constatent une baisse des prix « inexpli-cable après les gels de printemps », selon M. Raymond Lacombe, pré-sident de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants egricoles (FNSEA), qui juge «à côté de lo plaque» le projet de budget 1992 en retrait de 4 % par rapport-nu budget en cours. Même le foie gras se trouve en piteux état. En cette fin d'été, les agriculteurs

français se jugent sinistrés et le disent fort. Au cours d'une conférence de presse à Paris, le 5 septembre, M. Lacombe n'a pas caché que les pays de l'Est, qui ont perturbé les cours de la viande en exportant à tout va pour obtenir des devises, représentaient un sérieux motif de souci. Il souhaiterait que « les pays de l'Est commercent entre eux, comme avant lo chute du mur de Berlin, sinon on assistera à l'écra-sement total de l'économie agricole de l'Ouest ». Ensuite, il voudrait que les urgenta beaoins nlimentaires de l'URSS et des anciennes démocraties populaires ne soient pas aculement couverts par les

elles aussi, comme par le passé. M. Lecombe et M. Philippe Mangin, président du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA), ont précisé le programme du « dimanche des terres de France», le 29 septembre, à Paris.

Le Monde

SUR LE VIF

CLAUDE SARRAUTE

# Vingt et un ans, ça suffit!

paa pour te commander, mais tu devrais quend même songar à la réduira d'un chouia, ton bail à l'Elvsée. Et tu fais pas qu'y songer, tu te magnes un peu le train. Parce que nous, lae proprios, on en n ran le bol. Non, c'est vrai, à temps réguliers, on passe una patite ennonca Cherche intendant capable et honnête, logé, noumi, blanchi, bien payé. Ils sont dix, quinze à se présenter. Ils s'engagent toue, toi la demier, à na pas a'incruster : Au bout de cinq ena, promis, juré, je vide les lieux. Tu parles l

La planque, quand its l'ont, its se la gardent. La vie de château pendant nept, quatorze ou mêma, pourquoi pas, vingt at un ene renouvelables, faudrait être complètement givré pour y renoncer. Une place unique au monde, je te nignale. Même en Amérique du Sud, au bout de quatre ou cinq ans, selon les paya, non seulement t'es viré, t'as pas le droit de te raprésenter immédiatement. Faut que tu te mettes au vert pendant la durée du mandat suivant.

Ça usa, le pouvoir, T'as vu ce qu'on en pense dans l'Express, et hier encore, à «Découvertes», sur

IS done, mon Mimi, c'est | RTL, on était 84 % à trouver que dix ans, ça commence à bien faire. Alors, voilà ce que je te suggère Toi, tu te prélasses à l'Elysée, bien pépère, jusqu'en 1995. Et d'ici là, tu réduis le mandat de ton successeur. Pourquoi pas toi d'ailleurs? Ça te fera quel âge à ce moment-là? Soixante-dix-neuf ans? Et alors? La retraite-couperet à soixante balaia, t'en as rien à foutre, et t'as aucune raison de ne pas rempiler encore un coup, rien que pour cinq ans, sur les talona d'un Adenauer ou d'un Churchill.

Si pat hasard, sait-on jamais, t'avais envie de changer de crèmene et de pointer à l'Académie. tu supprimes le 49-3, tu dégages et tu laisses, magnanime, tes chiens d'héritiers - ils sont déjà là à te japper aux mollets - se disputer un trône transformé en fauteuit éjectable. Ils en veulent, heir. les Fafa, les Detors, len Rocky, tout cal Sans parter de ceux d'en face, prêts à se bouffer entre eux. déchaînés à l'odeur du sang. Ben ils en auront, mais pas pour longtemps. Bien fait pour leur gueule l

Et toi, tu entres dans l'Histoire, en le remettant enfin à sa place. de Gaulle : Permettez, mon Général? Poussez-vous de là que je m'y

Après son changement de statut

# Air Inter pourra sortir de France

L'assemblée extraordinaire des actionnnires de la compagnie Alr actionnaires de la compagnie Alvaller, contrôlée à 72,3 % par Air France et sa filiale UTA, a accepté le 5 septembre une modification de ses statuts, qui lui interdisaient d'effectuer des vols hors du territoire national. Ce n'est qu'avec l'autorisation et sous le pavillon d'Air France une la compagnie intérieure avait que la compagnie intérieure avait, en 1987, lancé des vois entre Paris et Londres et, en 1988, vers Ibiza et

La possibilité pour Air Inter de sordr de France sous ses propres couleurs était logique dans la mesure des trontières à pattir de 1993 lui permettra de jouer de ses coûts très bas pour desservir, dans les meilleures conditions, des villes étrangères qui ne sont souvent pas plus éloignées de Paris que Nice on Bayonne. Toutefois, Air

France a veillé à ne pas se laisser concurrencer par sa filiale en cantonnant, jusqu'à présent, celle-ci sur des lignes touristiques où l'homme d'af-faires est plus rare, comme Paris-Porto, Séville, Valence, Malaga, hotto, sevine, variente, maraga, Venise et Nice-Bruxelles. La nouvelle liberté concédée à Air Interne jouera à plein que lorsque la compagnie aura la possibilité de pratiquer les tarifs plus has que lui permetraient d'offirir la haute densité de transcripte de la compagnie aura la constitue de la cons de ses avions et ses coûts modérès. Car Air Inter gagne de l'argent quand ses vols sont à moitié pleins alors qu'il faut 65 % on 70 % de internationale classique équilibre ses comptes. Encore faudra-t-il que ses concurrents étrangers - et aussi Air France - l'autorisent à casser les

### EN BREF

M. Chirne : « La monarchie absolue » - « Ce qui est tout à fait étonnont dons notre monarchie étonnont dons notre monarchie absolue, en France, c'est que, lorsqu'on critique la politique étrangère du gouvernement ou du chef de l'Etat, la réponse arrive immédiatement; on est des maurais Français. C'est tout à fait choquant », e déclaré M. Jacques Chirac, vendredi 6 septembre, à Europe I. A propos des polémiques nées de l'absence de M. Giscard d'Estaing lors du voyage de M. Chirac à Moscou, le président du RPR e affirmé qu'elles étaient « sans fondement », et qu'il s'egit d'un « malentendu ».

le plan policier coutre l'immigration ciandestine. – Le syndicat CFDT d'Air France a réagi, jeudi 5 septembre, au plan de la Police de l'air et des frontières destiné à lutter contre l'immigration clandestine, qui prévoir pre formation du tine, qui prévoit une formation du personnel des compagnies personnel des compagnies actiennes à la détection des faux papiers (le Monde du 6 septembre). «Les personnels des compagnies n'ont pas à devenir des auxiliaires de lo police », estime le CFDT, qui craint que les mesures annoncées ne conduisent à «l'interdiction d'embarquement de passagers menacés dans leur pays d'origine et susceptibles de bénéficier de l'asile politique dans le pays de destination».

CONGO: 22 moins cinquante morts dans un accident ferrovisire.

- Une collision entre un train de voyageurs venant de la capitale du Congo, Brazzaville, et un train de marchendises en provenence de Pointe-Noire, dans le sud dn pays, e fait, vendredi 6 septembre, eu moins cinquante morts et de très nom breux hlessés, e anno neé la radio congolaise. L'accident s'est produit près de Dolisie, à 400 kilomètere que au de la laire. 400 kilomètres au sud de la capi-tale. L'nrmée n aussitôt été dépèchée aur les lieux et des appels nux donneurs de sang ont été lancés. — (AFP.)

Zéro pour les prix élevés qui vous tapent sur les nerts! On demande à la création d'être séduisante, à la qualité d'être "top niveau". Mais aux prix de se faire minuscoles. Pour que la mode soit un plaisir, il faut que le "facteurprix" soit presque négligeable Depuis 30 F le mêtre

36, CHAMPS-ÉLYSÉES PARIS

DANIEL DOBBELS BERENICE REYNAUD KARINE

HÉLÈNE CIXOUS

SAPORTA PETER GREENAWAY

152 PAGES · 195F CHEZ VOTRE LIBRAIRE ARMAND COLIN

### LESSENTIEL

### DÉBATS

Lea vizies laçons de Maix, per Louis Janover e Bibliographie : le pape qui a voulu libérer l'Est 2

### ÉTRANGER

Fièvre électorale en Grande-Bretagne Das indices et des sondeges favorables à M. Major............ 6

### SOCIÈTE

### Erreur médicale

à Lyon Après la mort d'un enfant de neuf mois, las Hospicas civils racon-nalssent une « défaillanca » .... 10

### SANS VISA

 Connamare, la spleen gaéliqua La voix de mon meitra e Le Limousin d'un Milanais e Table : les perita pâtés de lord Clive

### **CULTURE**

Les obsèques de Tinguely Pétards et machinas an tous 

Les morts-vivants de Patrick Faigenbaum Au Pelais de Tokyo, le photographe poursuit son exploration de l'eristocratie italienna...... 17

### COMMUNICATION

Antenne 2 : l'échec d'une grève Le direction da le cheîne réussi à faira paeser son plen de

La communication du secteur public Des fonctionneires en mel d'ax-

# **ÉCONOMIE**

Les services financiers de La Poste Un rapport officiel juge «inoppor-tune» le distribution de prêts. 20

### Services

Marchés financiers ..... 22-23 Méléorologie ... Mots croisés... Radio-Télévision

La télémazique du Monde : 3615 LEMONDE 3615 LM

Le numéro du « Monde » daté 6 septembre 1991 a été tiré à 517 045 exemplaires.

### pénale l'y oblige, afin que soit désignée la juridiction compétente pour instruire le dossier.

sur sa mort.

En Allemagne M. Lothar de Maizière démissionne de la vice-présidence

de la CDU

M. Lothar de Maizière, vice-pré-sident de la CDU (Union chrétienne-démocratc), a annoncé dana un communiqué, vendredi 6 septembre, qu'il démissionnait de ses fonctions. Le dernier premier ministre est-allemand a également renonce à toutes ses autres responsahilités eu sein du parti du chan-celier Kohl, notamment à la prési-dence de la CDU dans le Land de Srandehourg (ex-RDA). En revanche, il conserve son mandat

de député ou Sundestag. M. de Mnizière, qui e indiqué avoir informé jeudi M. Kohl de sa décision, a stigmatisé les luttes internes qui opposent le secrétaire général de la CDU, M. Volker Rühe, nux fractions régionales de la CDU dans l'ex-RDA. Il a enfin affirmé qu'il aurait du suivre « ses convictions intérieures » en renoncer à toute fonction politique eu len-demain de l'unification allemande, le 3 octobre 1990. – (AFP.)

### Manifestations paysannes

Etats-Unis, mais que les agricul-tures de l'Europe soient sollicitées

Cent mille ruraux viendront rap-peler, de Vincennes à la Bastille, que les citadins ont besoin du monde rural dont la désertification et le déclin netnels menecent l'équilibre national.

DEMAIN NOTRE SUPPLÉMENT

RADIO TELEVISION

عكذا من الأص



leure anglaise

Se interest



Le chevalier rouge dresse son épée salvatrice pour chasser les noirs esprits. Dessiné par Terry Gilliam (ci-contre), il apparaît parfois, vision exaltante et anachronique, dans la New-York contemporaine que décrit son nouveau film, Fisher King, présent à Venise. Ce chevalier rouge, symbole des combats et des rêves, de la réalité magnifiée et des illusions volontaires, n'est-il pas à l'image du cinéma?

A l'image aussi du 48° Festival de Venise, ouvert le 3 septembre, et qui, en onze jours, propose plus de 75 films, dont 21 en compétition. Festival « riche » selon son directeur, Guglielmo Biraghi, mais « encore à hauteur d'homme, du moins d'homme cinéphile et résistant ». L'homme, d'eilleurs, est au centre de la plupart des œuvres projetées, l'homme luttant contre la société, contre les préjugés, contre la nature, contre lui-même...

L'Europe, dans ce vaste carrousel individualiste, se taille la part... du lion. Elle est sujet, elle est objet, elle est le moteur de coproductions de plus en plus légitimes. La France, la Belgique, la Suisse, la Pologne, la Hongrie, l'Allemagne, la Grèce, et l'Italie qui se réveille, et l'Angleterre qu'on croyait asphyxiée font ainsi, seules ou associées, claquer leurs bannières. Herzog, Godard, Greenaway, Mikhalkov, Skolimowski, Szabo, Manoel de Oliveira sont là. Tout comme, venus de plus loin, Satyajit Ray ou Oshima.

Alors, « tout va bien » comme dirait Godard?
Oui, si l'on excepte le fait que Jean-Luc
Godard, justement, n'est à Venise que parce
que son film Allemagne année 90, neuf zéro
« n'a pas de passeport ». Produit par
Antenne 2, pour la télévision, il semble qu'il ne doive accéder au public que par une programmation sur cette chaîne. Dans une émission baptisée explicitement « La vingt-cinquième heure », soit entre minuit et une heure du matin...

Oui, si Yimou Zhang, le metteur en scène de la Lanteme rouge, ne risquait d'être interdit de voyage au Lido par les puritaines autorités de son pays, qui ont déjà refusé la projection sur le territoire chinois de la demière œuvre de l'auteur de Ju Du.

Oui, si un continent entier - le continent sud-américain - n'était absent de la sélection vénitienne. Il devait être représenté par le Voyage, de Fernando Solanas. Mais, le 22 mai demier, une rafale de huit balles dans les jambes a interrompu le voyage de Solanas, opposant du président argentin Menem. Le chevalier rouge de Terry Gilliam e encore fort à faire.

DANIÈLE HEYMANN

Le carrefour européen L'heure anglaise (ci-dessous, John Gielgud dans Prospero's Books de Peter Greenaway)

30 et 31 32 et 33



Le cinéma américain avant la censure 35 (ci-contre, Barbara Stanwyck en 1931)

Traces d'Allemagne avec Jean-Luc Godard



der pourra sortir de la

### A L'ÈRE IRRÉVERSIBLE DES COPRODUCTIONS EUROPÉENNES

# Le grand écart

Paradoxe constructif! La France est l'interlocuteur privilégié des cinéastes du monde entier. Grâce à son système d'aides publiques, grâce à ses possibilités privées de financement. Elle est aussi le pays européen où les films reviennent le plus cher...

OUS sammes sallicités à longueur d'annėe. » Comme hnn nombre d'autres producteurs français, Philippe Carcassonne reçoit par dizaines des demandes de coproduction venues de pays étrangers. Après avnir produit Claude Sautet (Quelques jaurs avec mai) et Patrice Leconte (Tandein, Mansieur Hire), Benoit Jacqunt (la Désenchantee) et Claire Denis (S'en fout lu mort), trus cincastes avec lesquels il a de nouveaux projets, le jeune patron de la société Cinéa a par deux fois acquiescé aux solliciteurs.

Attendus en vain à Cannes au printemps dernier, les films qu'il a coproduits figurent finalement parmi les titres vedettes de la Mostra venitienne: Prospera's Books, de Peter Greenaway, et Ferdydurke, de Jerzy Skolimowski.

ll y a, en apparence, bien peu en commun entre sa cullaboration avec le réalisateur polunais et celle avec le cineaste anglais. Pour l'adaptation du roman de Gombrowicz, dont Skolimowski assurait aussi la production executive, Philippe Carcassonne a investi 40 % des 2,25 millions de dollars que coûtait le film... que devait coûter le film. « Ce fut des le début un projet difficile, explique le producteur. Un sujet austère, une distribution sans attraits particuliers pour les clients étrangers, un tournage dans un pays, la Pologne, où il est délicat de protiquer une activité aussi futile que le cinènus ulors que tout manque. Et un

réalisateur qui est également producteur, ça ne simplifie jamais les choses.»

Carcassonne a couvert son investissement grâce à une «aide directe » du ministère de la culture, un préachat de Canal Plus et un minimum garanti d'un grand distributeur : il aurait dù attendre paisiblement l'heure des finitions, en Europe occidentale, après le tournage à Varsovie. Il avait également jnué son rôle de partenaire en fournissant la partie française du casting (les actrices Judith Godreche et Fabienne Babe) et de l'équipe technique, et en mettant sur pied les ventes mondiales du film.

Mais la hausse considérable du dollar survenue depuis la mise en chantier du film a érodé la valeur des financements (en francs) trouvés par le producteur. Et le film a dépassé son budget, de manière invérifiable: « Un audit approfondi en Pologne coûterait plus cher que le film. » Des dépassements que le Français a été nbligé d'assumer pour que le film soit achevé, Skolimowski étant incapable d'y faire face. « Je suis anjourd'hui dans le rouge d'environ 300 000 dallars, près de 2 millions de francs. Il faudrait que le film marche très bien en salle, au qu'il se vende très bien dans les pays étrangers, pour que l'affaire ne soit pas déficitaire. »

Des dépassements, il y en eut aussi sur Prospero's Books, de Peter Greenaway. Mais ceux-là ont été parfaitement gérés par le producteur exécutif hollandais, Kees Kasander (déjà en charge des deux précèdents films de Greenaway). Carcassonne avait d'ailleurs déjá été sollicité par lui, pour le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant. Mais, trop occupé, il n'avait pas donné suite.

Cette fois, aux côtés de Camera One, la société de Michel Seydoux, il a investi 20 % du budget de l'adaptation de la Tempète par Greenaway. Et, à nouveau, fourni la partie française du casting (Micbel Blanc et Isabelle Pascn), des techniciens et la chorégraphe Karine Saporta.

« Prospero's Books coûte 18 millions de francs (1)

auxquels il faut ajauter environ 3 millions d'effets spé-ciaux effectués par la télévision japonaise NHK, qui les a investis en participation. Si le film avait été tourné en France, il aurait coûté au moins le double, souligne Carcassonne. Pourquoi est-il d'un prix aussi raisonnable (2), compte tenu de son extrême richesse visuelle? Du fait de la rigueur de Greenaway, qui dispose en autre du dévouement inconditionnel d'une petite équipe de collaborateurs. Grâce aussi au savoir-faire draconien du producteur Kees Kasander. Et enfin parce que la France est, loin devant les autres pays europèens, le pays où le cinéma revient le plus cher. »

Pour de nombreuses causes, selon le producteur. Des charges sociales environ deux fois plus élevées que dans le reste de la Communauté. Des conventions collectives beaucoup plus favorables aux techniciens: nulle part ailleurs les beures supplémentaires, beures de nuit, heures «anticipées», tournages le samedi... ne déclenchent pareille avalanche d'augmentations. Des cachets artistiques beaucoup plus élèvés : à 3 millions de francs par film pour une vedette, pas moins de 8 000 à 10 000 francs par jour pour un « bon acteur

Ces surcoûts sont lourds de menaces, à proximité de l'échéance européenne : « Nous allons vers une continent européen. C'est ainsi que, à côté d'une crise, avertit Carcassonne, Si les pouvoirs publics et la profession défendent cet état de fait, avec les avantages au'il procure aux métiers du cinéma, il y aura un conflit politique et économique avec nos partenaires de la Communauté. Et s'ils acceptent de se mettre au diapason européen, il y aura un conflit social en France. Jusqu'à présent, on s'est arrangé en préservant un délicat équilibre, grâce à quelques concessions

» Et on « achète », pour ainsi dire, la complicité des professionnels européens, qui savent au'ils ont besoin du partenariat français, et font pression sur leurs gouvernants pour laisser la situation en l'état. Mais en 1993 ou 1994 il y aura forcement un clash.»

En attendant, la France reste bien l'interlocuteur

privilégié des cinéastes du monde entier, et singulière ment européens - du moins ceux qui ne veulent, ou ne peuvent, se nicher dans le giron hollywoodien. Parce que c'est le seul pays où les films non américains conservent une part de marché significative, celui où survivent des « majors » à capital national comme Gaumont, UGC et Pathé, ceini qui possède les possibilités de financement les plus sûres.

« Ce financement repose sur des sociétés privées, et sur des mécanismes d'aide publique d'une ampleur et d'une diversité qui n'existent nulle part ailleurs (3). De même qu'il n'existe dans aucun autre pays un organisme comparable au Centre national du cinema, ni une réglementation - notamment concernant les obligations de production et de diffission des télévisions qui défende aussi bien le cinéma. Les cinéastes étrangers n'ont pas le choix, ils n'ont souvent pas d'autres pays où s'adresser. Que la France joue cette fonction me semble conforme à sa tradition de terre d'asile, et tout à fait souhaitable.»

C'est ainsi que, après 1989 où le nombre de coproductions fut supérieur à celui des films 100 % francais, 65 titres ont été coproduits en 1990 (contre 81 films franco-français), situation unique sur le représentation nationale composée, outre Philippe Garrel, de la réalisatrice belge Chantal Akerman, du Suisse Jean-Luc Godard et du Grec Nico Papatakis, la sélection vénitienne accueille notamment Greenaway et Skolimovski, mais aussi le Russe Nikita Mikhaikov, l'Indien Satyajit Ray, l'Allemand Werner Herzog, le Tunisien Jillali Ferhati... Dans tous leurs films coule un peu d'argent français.

JEAN-MICHEL FRODON

(1) Coproduction européenne, Prospero's Books a bénéficié do mécanisme d'aide communantaire Enrimage. (2) En 1990, le coût moyen d'an long métrage produit en France était de 22,5 millions de francs. (3) 2,296 milliards de francs ont été investis dans le

Comme un Polonais

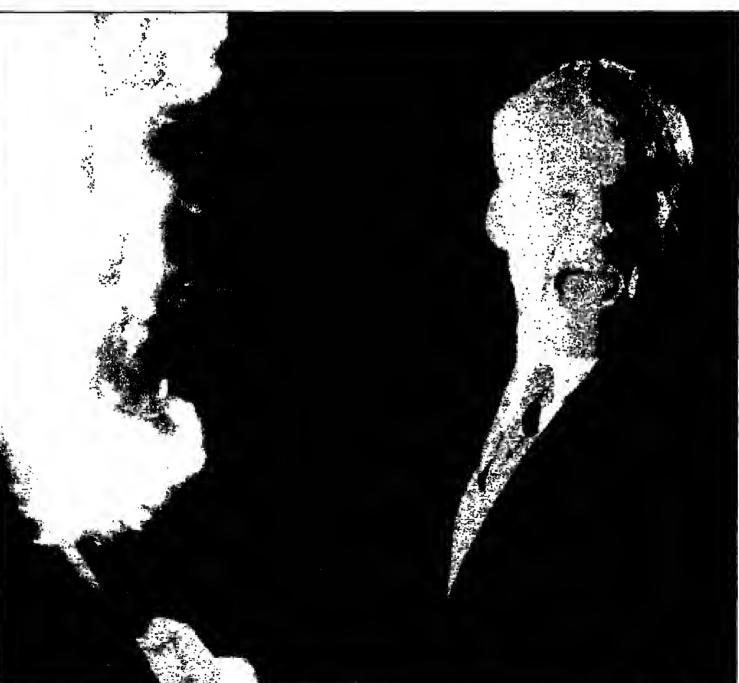

en Pologne

On le dit de caractère difficile. Il yaut mieux ca que pas de caractère du tout. D'autant qu'il eura failu à Jerzy Skolimowski un tempérament bien trempé pour résister aux aléas d'une carrière passionnante, meis branchée sur le courant alternatif.

Pour n'évoquer que les dix dernières ennées... Skolimowski s'exile en Angleterre, y tourne Travail au noir, en 1982. La vie d'une équipe d'ouvriers polonais exploités à Londres par un de leurs compatriotes. Le metteur en scène ne s'est pas attribué le rôle du négrier, mais tout de même celui d'un patron. Grand succès. Qu'il fait suivre d'une nouvelle œuvre eu titre sn forme de manifeste : Success Is the Best Revenge (« La succès est le meilleure vengeance »), devenu en français le Succès à tout prix. Michael York y incame un drematurge polonais célàbre vivant à Londres evec sa femme Anouk Aimée et ses deux fils, dont l'eîné est joué par Micheel Lyndon, le propre fils de Skolimowski. Echec.

Tout de même l'Amérique l'eppelle. Il y tourne le Bateau phare, huis clos de pleina mer, avec en filigrene les difficiles repports père-fils... Michael Lyndon e repris du service. Grosse estime critique, désastre commerciel. Retour vers l'Europe, où Skolimowski, assez amer et de plus en plus déraciné, s'essaye eu romantisme avec una adaptation luxueuse mais dépressive des Eaux printanières de Tourgueniev, produite per l'Italie. Echec.

Que devenir désormais? Skolimowski semble avoir trouvé. Il est redevenu ce qu'il est, polonais. Prenant à bras le corps le roman réputé intraduisible, a fortiori inadaptable, de Witold Gombrowicz, Ferdydurke, il est alle réaliser à Varsovie sa transposition de ce chef-d'œuvre poignant et d'un humour évidemment désespéré (voir photo ci-contre). Et, en cherchant bien, et loin, il e trouvé pour l'accompagner dans cet irrépressible retour aux sources de tout jeunes rejetons de le diaspora polonaise. Ses scénaristes. John Yorik, vingt ans, et Joseph Kay, vingt et un ans, à Los Angeles. Et son musicien, Stanislav Syrewicz, vingt-trois ens, à Paris.

The late of the

573 5 mm ! .

na managara a

٠٤<sub>٠</sup>٣-</sub>

et la distribution totalement cosmopolite. Istvan Szabo enveloppe dans une ambiance pittoresque les vrais désarrois de personnages chahutés par ies soubresauts du Vieux Monde,

et le vrai sujet de son film: ia passion du chef d'orchestre (Niels Arestrup) et de la diva (Glenn Close), leur passion commune pour la musique.

« Est-ce ainsi que vous voyez l'Europe, comme un groupe de gens condamnés à vivre eusemble?

- Je suis hongrois, mes racines sont en Europe centrale, quelque part où savoir vivre ensemble est une nécessité. Ce qui n'exclut ni les préjugés ni les problèmes. L'Europe, j'en suis persuadé, peut devenir un véritable monde, grace à sa culture qui est gigantesque, multicolore, comme un bouquet magnifique. Et qui est notre

- Pourquoi avoir construit le film autour de Tannhiu-

- La réponse la plus immédiate serait : je connais très bien cet opéra, je l'ai déjà monté. C'est simple, mais la vraie raison n'est pas là. Et la vraie question est : pourquoi Wagner? Parce qu'il a été utilisé par les nazis et que ce n'est pas par accident. De ce fait, le nom même de Wagner est source de polémiques. Il a été un musicien genial et un personnage ambigu. Il appartient à l'Histoire de notre siècle, il permet de poser les problèmes de notre

simple. Simple à apprendre, à comprendre, à chanter. Il était très jeune quand il l'a écrite, et plein d'énergie. Une situation politiquement complexe, et esthétiquement simple: la combinaison est idéale.

» Enfin, je raconte l'histoire d'un groupe d'artistes et Tannhauser était chanteur. Le chef d'orchestre est hongrois, c'est-à-dire entre Est et Ovest, entre deux mondes, comme Tannhäuser. Il est partagé entre sa femme, qui représente une idéologie austère, et la diva, qui est la sexualité. Comme Tannhäuser, encore, entre Elisabeth et Vénus. On doit toujours choisir. Est? Ouest? Fidélité? Plaisir? Pourquoi l'une plutôt que l'autre... Mais voilà, on doit. Et pas seulement le chef. Les problèmes des chanteurs, du metteur en scène homosexuel sont finale-

- Pourquoi tous parlent-ils un anglais d'aéroport?

- Le problème européen est la. Pour transmettre les immenses richesses de notre culture, une culture vivante, et qui aide à vivre, nous disposons de cet anglais passepartout, cent cinquante mots à peu près, seulement fonctionnels. Le danger est grand, il est le film même, sa couleur la plus importante. L'anglais est un masque. Quand les personnages expriment des émotions, un sentiment intime, ils le font dans leur langue. Deux phrases furtives suffisent...

» De nos cultures, avec leurs différences, vient notre seule puissance. Mais les instances européennes ne s'en préoccupent pas. l'ai travaillé en Hongrie, en Angleterre, en Allemagne même : il n'y a pas d'argent pour la culture. Au temps du communisme, les gouvernements des pays de l'Est mettaient en vitrine les artistes : voyez, ils nous critiquent et nous les subventionnons. C'était de la diplomatie culturelle, ils avaient besoin de nous, ce n'est plus le cas actuellement.

réalités staliniennes, nous avons perdu l'essentiel du idéologique, les intellectueis sont pris dans une confusion - Et en Hongrie?

- Beaucoup de mouvements existent, fermés sur euxmêmes. La difficulté est que, depuis l'empire austro-hongrois jusqu'à hier, nous avons vécu avec des structures avons toujours subi la domination d'un père, et nous attendons le prochain. Le temps est long pour apprendre. suelle. David Putnam m'a demandé de bien rétléchir. Croyant être le seul à possèder la elef de la démocratie. chacun accuse l'autre de ne pas être démocrate.

» La société hongroise est composée de groupes, qu'ils scient ou non au pouvoir. Un groupe se définit ainsi : un ensemble où on ne laisse entrer personne. Je rêve d'un monde qui non seulement accepte les différences, mais les aime. Comme à Paris. Dans le film, toutes les nationalités sont représentées, un acteur français d'origine danoise joue un chef hongrois, une actrice américaine joue une cantatrice scandinave... C'est ce que j'ai préféré pendant le tournage.

» Pendant les dix dernières années, j'ai travaillé avec des acteurs de nationalités diverses, et j'ai appris à connaître, utiliser, apprécier leurs différences de style, de mentalité. Dans chaque phrase, chaque mot, les Polonais défendent leurs idées, leur patrie. Traditionnellement, ils se considérent comme militants, au bon sens du terme. Les Hongrois et les Autrichiens ne parlent pas la même langue mais se ressemblent : ils doivent se distinguer, porter un pantalon rouge, parler haut, faire la fête quand tout le monde est sobre, boire de l'eau quand les autres font la fête. Ils appartiennent au clan des rois, les rois d'opérette, hop là!

» Les Allemands sont maladivement sérieux. Ils n'existent que dans la perfection. Ils arrivent, parfaits en tous points, c'est une religior. Alors vous priez ; s'il le plait. ne sois pas parfait de cette façon, mais la plupart du temps, c'est trop tard. Les Français? Je ne sais pas, je ne les connais pas assez, Macha Meril est russe, Niels Ares-» Les idéologies du vingtième siècle sont rejetées à trup du Nord. C'est en le voyant dans un téléfilm où il cause des massacres qu'elles ont engendrés. A cause des tenait un second rôle que j'ai pensé à lui. Il est génial, mais lourd : il ne prend pas le temps de vivre. Il n'est pas socialisme : la notion de solidarité. Il y a une vacance typique de l'acteur français. Avec les autres, on a eu trois jours de tournage, ce n'est pas suffisant pour se

– Et Glenn Close?

- David Putnam, le producteur, m'a offert deux possibilités : soit une star, soit une actrice à laire occouvrir et à entourer de noms célèbres. J'ai regarde un grand nomféodales, nous avons été éduqués par la dictature. Nous bre de vidéos et me suis arrêté sur Glenn Close parce qu'elle a un type suédois, qu'elle est intelligente et senpuis m'a avoué que ça l'aidait énormément, mais qu'il tenait à ce que ce soit ma décision. Glenn Close a été magnifique. Nous avons travaillé sur le scénario une fois deux jours, une fois trois, et c'est tout. Elle s'est exercée avec Kiri Te Kanawa. Elle est arrivée à Budapest pour tourner, fin prête. Non seulement elle est professionnelle à l'américaine, mais elle aime ça. Elle a parlé avec tout le monde, du figurant au machiniste, a su tout de suite les dates des anniversaires, a organisé des fêtes. Elle s'est l'ait aimer de chacun.

- Croyez-vous en un cinéma européen?

- Certainement, Mais d'abord, il l'aut arrêter de penser en fonction du cinéma américain. Le combattre ne sert à rien. Micux vaut subventionner les valeurs européennes. Les Majors disposent d'un budget fabuleux pour la production, la distribution, la publicité. Nous pouvons :

» a) être fiers de nos cultures, et produire des films

» b) fonder et subventionner une association de producteurs européens qui financeraient ces produits natio-

v c) mettre sur pied une organisation européenne qui vendrait ces produits, les distribuerait, gérerait dans le monde emier un circuit de salles réservées à l'Europe, qui porteraient un nom générique, seraient immédiatement

» Il faudrait d'abord oublier les intrigues inter-européennes, supprimer ou diminuer les taxes, obliger les télévisions à programmer le cinéma européen. Je suis démocrate, c'est pourquoi je soutiens les quotas : pour défendre la démocratie,»

Propos recueiltis par COLETTE GODARD

WHITE WAR

200 Sec. 120 Co.

250 Million Contact of the Contact o

**高年到48年** 

タミイズヤンシャ カー

THE ALL PROPERTY .

Francisco Contraction

Maria ra de en en en en

Alexander - The state of the state of the

THE PROVINCE AND ADDRESS.

military for product of

the adjustice was fine

Maria Carlo Car

Mark The water to the con-

STORE STORE CONT. TO

The state of the s

चि**र्वर विश्वत** की क्रांत

小学はないない みつからご

Thereta, de la relación

The case I god

海流性でき ウナコ・ファー

& Marian Comment

the second second

POST OF THE

12/5- The ..

There are

医氯酚磺基苯酚 化二二二

Mary Planter 30

3.55 9.76

BELLEN PH HITH: ....

CHE AND ENTER OFFICE

Marin Contraction of the Contraction

the the contract

AMERICAN STRAIGHT

The last the householder of the party of the The transfer of the Secret Librarity of the order. The second section will be a second THE RESIDENCE OF STREET OF STREET, STR THE RESERVE AND SHAPE A PERSON.

the state of the s The second of the second of the second of the second the The same of the end of the same The service for a built THE WALL SHE STEET Comment of the course of the contract of the in the side de desarthers to The Particular and the stier to a stier to a state of the Maring & Barrier & Carlot at 1 The state of the s And the Contract Account to the the place par the torn a second Maria Carres

to phone. Feeds when the Car Mar Allegations (2) 25 **建筑 安保的政治的地域设备** The second second second second THE PERSON NAMED IN COLUMN September 1 and 1 and 1

region dispusion and the S AND PROPERTY OF THE THE SHAPE OF PURPORT AND ADDRESS. THE TRUE CONT. Parameter & Variation Carrie Street, C. NAME OF THE PARTY OF THE THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN The state of the s Torth dies one of The second to the second TOTAL MAN A PATE

# me un Poloi Face-à-face au sommet-

en Patagonie

Une distribution cosmopolite et cependant homogène, pour un film à le fois furieusement physique et curieusement sentimental, avec une dimension inédite et bienfaisante d'humour, c'est le nouvel Herzog. Qui renoue sans complexe evec le film « de montagne », genre très en vogue dans l'Allemagne des ennéee 20-30, avant que ses héros « positifs », exaltés par l'eir pur des clmes, ne dévissent dane le gouffre de l'idéologie nazie.

Le Canedien Donald Sutherlend, le trèe remerquable Américaln Brad Dourif, l'Italien Vittorio Mezzogiomo (photo ci-contre), le Française Mathilda May et le jeune alpiniste ellemand Stefan Glowecz ont donc suivi Werner Herzog jusqu'eu bout du monde, jusqu'en Patagonie, pour un toumege extrême, comme il les eime. Cer la star du Cri de la roche n'est pas de chair et de sang, mais de granit et de glace. C'est le terrible Cerro Torre, une « montagne très radicale», selon Herzog, que les hommes, dans leur folie, s'entêtent à tenter de violer...

Le Cri de le roche est une coproduction germano-franco-canadienne, evec un zest d'ergent italien, parlent engleis et développée sous l'égide du Fonds auropéen pour l'écriture à l'Initiative du programme Médie de la Communauté. Un film européen, en quelque sorte, un vrai de vrai, légitime de surcroît, chaque personnage assumant dans l'histoire sa nationalité, et son eccent d'origine.

Depuis Munich, au téláphone, en route pour le Festival de Telluride (Colorado), Wemer Herzog réagit vite, fort, net : « L'idée même de cinéme européen est stupide, je la déteste. Le cinéme européen est un pot-pourri sans nom, un melting pot sans visege. Il n'y a pas de culture européenne. il n'y e que de l'argent européen. Cet argent a au moins le mérite de constituer une erme offensive contre Hollywood. Le Cri de la roche, en tout cas, n'est en rien un film européen. Ce n'est même pas un film allemand. C'est un film bavarois. (1) »

(1) Werner Herzog est né à Munich (Barière) le 5 septembre 1942.





« PROSPERO'S BOOKS », DE SHAKESPEARE ET GREENAWAY

# Les vingt-cinq livres du magicien



Prosperc': Books est le dernier nim or Peter Greenaway. S'inspirant de la Tempête de Shakespeare, il fait déferler dans un mouvement circulaire san; fin tous les émerveillements de ia magie, des sciences toures neuves, des sophistications de la Renaissance et de ses splendeurs.

retards dans la mise au point des multiples effets speciaux ont empèche Peter Greenaway de présenter, comme il le désirait, son Prospero's books au Festival de Cannes. Des effets spéciaux qui ne sont pas purement décoratifs, qui jouent un rôle essentiel, on a pu s'en rendre compte à Cannes où étaient projetées, en guise de consolation, les vingt premières minutes du film, avec le générique. On a pu se laisser envouter par l'extravagant fnisonnement d'un monde imaginaire, par l'incessante ronde des naïades ondulantes, par la voix omnipotente de John Gielguld... On était sous le charme, hors de toute raison, comme emportés par une pensée emballée, Pourtant Peter Greenaway n'a rien abandonné de son inexorable logique.

L'idée d'adapter la Tempête au cinéma est venue de John Gielguld, qui a joué Prospero dans quatre mises en scène différentes, et écrit lui-même un scénario, il y a des années. Il avait pensé à Kurosawa - à cause de Rashomon - mais n'a pas resussi à le joindre. Puis à Ingmar Bergman, qui prelerait, a-t-il dit, travailler avec ses comédiens habituels. Il a discuté avec Alain Resnais, et peu à peu s'est persuade que le film devait ètre mis en scène par un Anglais. Ensuite, il a lourné un téléfilm (d'après l'Enfer de Dante) avec Peter Greenaway, et lui a parlé de son vieux rève. Six semaines plus tard. Greenaway lui envoyait un scenario détaillé, et lui demandait de dire le texte de tous

« Prospero invente des personnages pour attirer ses nuemis et les tenir en son pouvoir. Il écrit leurs dialogues, et les dit à haute voix, et par les mots, donne corps a ces personnages. L'écart entre la fiction et le ree! devient impossible à distinguer (...) Prospero peut être vu comme un autoportrait de Shakespeare (...) La Tempète peut être vue comme un adieu au jeu dramatique et à la fabrique d'illusions qui se nourrit de mois. Si l'on pense à la carrière de Gielguld - sept décennies - l'intention est claire d'évoquer une triple identification: Prospero/ Shakespeare/ Gielguld. ...

Et, selon Greenaway, les mots composent un texte. qui s'inscrit sur des pages. Les pages s'assemblent en livres dont le contenu provoque des images - Prospero raconte que Gonzalo, pour son voyage, lui avait

E devait être la Croisette, ce sera la lagune. Des offert des ouvrages plus «précieux que son titre de duc ". Shakespeare ne precise pas lesquels. Le tilm lance des bypothèses et, fastueusement, les illustre.

Il y aurait eu vingt-quatre livres. Non seulement ils ont maintenu Prospero et Miranda en vie, mais ils ont donné à Prospero une telle puissance qu'il pouvait commander aux morts et asservir Neptune. En douze années d'exil, l'île est devenue une terre d'illusions et de désillusions, dont les références reposent sur un savant malheureux, recréant loin de l'Europe un petit royaume Renaissance, un lieu où les livres ne servent plus seulement à transmettre un savoir immuable. Ils en assurent le mouvement, ils sont un tremplin pour l'imaginaire.

### LES LIVRES DE PROSPERO, **EXTRAITS**

Le livre de l'eau. - Une couverture imperméable dont les couleurs sont passées, à cause de ses contacts répétés avec l'eau (...). Les dessins reproduisent toutes les déclinaisons du théme : mers, tempêtes, neige, pluies, lacs, chutes, inondations, larmes (...). Lorsqu'nn tourne les pages, les vagues ondulent, des orages déferient en oblique. Des fleuves et des cataractes coulent et bouillonnent (...).

Un livre de miroirs. - Très lourd, relié sous une toile de drap d'or, il compte quelque quatre-vingts pages en miroir étincelant (...). Certaines sont opaques, d'autres translocides, on faites de papier d'argent, ou recouvertes d'une pellicule de mercure qui peut rouler sur la page si l'on n'y prend garde (...). L'un des miroirs retient ses reflets comme des instants figés, et à jamais conserves. Un autre renvoie seulement l'image du miroir de la page qui lui fait face (...).

Premier guide des étoiles naînes, - Pelit manuel de navigation sous converture noire. Ses pages scintillent comme un déferiement de planètes en mouvement, de météores étincelants, de comètes qui tournoient (...).

Un atlas appartenant à Orphèe. - Reliè sous couverture de métal, émaillé de couleur verte, abimé, rongé, il comprend deux fascicules (...). Le premier offre des cartes et graphiques sur l'utilisation des formes musicales, le second réunit les cartes de l'Enfer (...). Brulees, roussies par les flammes, elles portent encore

les traces de morsures de Cerbère. Lorsqu'on ouvre l'atlas, de la poix est en ébullition, des déluges de gravier bouillant et de sable en fusion se deversent et viennent se consumer sur le sol de la bibliothe-

Le livre de la terre. - Sa couverture, de toile forte. est de couleur kaki. Ses pages sont imprégnées de minéraux, acides, bases, éléments, gommes, poisons. baumes et apbrodisiaques terrestres. Il suffit de frotter l'ongle du pouce contre une épaisse page écarlate pour déclencher le feu, de lécher une pâte grise sur une autre page pour entraîner la mort par empoisoanement (...), de poser la tête contre une enieme page afin de teindre ses cheveux (...).

Un livre d'amour. - C'est un petit ouvrage mince et parfume à la reliure rouge et or, avec des rubans cramoisis, comme marque-pages. On y trouve de manière certaine l'image d'un bomme nu et d'une femme nue ainsi que des mains jointes. (...) Toutes ces choses ont été déjà aperçues, brievement, dans un miroir et ce miroir se trouvait dans un autre livre. Tout le reste est conjecture,

Un livre du monvement. - Au tout premier degré, il décrit comment les oiseaux volent, comment les vagues déferient, comment les nuages se forment. comment les pommes tombent des arbres (...). A un degré plus élevé, il explique comment une idée chasse l'autre de la mémoire et où va la pensée une fois que l'esprit en a fini avec elle (...). La nuit, le livre cogne contre l'étagère et doit être maintenu par un poids en bronze. L'un de ses chapitres est appelé la Danse de la nature, et l'on y trouve, codifiées, développées sous forme de dessins animés, toutes les danses dont le corps humain est capable.

La Tempête. - Et voici le vingt-cinquième livre. repêcbê, dans la mer par Caliban, voilà pourquoi nous en disposons encore quand tous les autres livres s'en soot alles par le fond.

Alors, Prospero se dépouille de sa magie. Nu, opalescent. Et Ariel, l'enfant au sourire d'ange, s'envole, image de liberté.

## LES ÉTERNELS TOURMENTS

# Richa at an honna canto NICHE EL EH DUHHE SAME

Parent pauvre de la Communauté. ic cinéma britannique. draille entre Europe et Etats-Unis, souffre de faiblesse chronique. Son eian a été brisé par le peu d'aitention de gouvernements avares er par la condescendance des intellectuels et des médias anglais. La pardicipation d'une demi-douzaine de films à Venise reflète. à la fois, l'état chaotique de sa production et la variété de ses talenis.

### Par David Robinson

E Altérna britannique est le pius faible d'Europe occidentale. Il est quasiment au bord de la production l'est effondrée en 1990 pour arteinfilms, dont la plupart a très faible budget (cent quarantesit, films ont été tournes en France durant la même perfode). De 1984 à 1990. l'investissement est tombé de 175 a 137 millions de livres. Et 1991 sera encore pire.

Fourtain comme si de nen n'était, une demi-douzaine de traveaux films arborent l'Union Jack au Festival de Mini le Et du recent Festivat d'Edimbourg, qui s'est ...n.: v le 15 août, on trouvait la même apparente vitalité 2-12 dia sept titres en competition. Meme s'ils constitean, plus de la moitié de la maigre production nationale. ces filme presentaient de serieuses références puisqu'ils cia....i signes Mike Leigh. Derek Jarman ou Ken-Loach... b. par huit nouveaux réalisateurs.

Comment un cinéma économiquement moribond peut-li agendrer de telles réalisations? Et comment un cinema capable de telles réalisations a-t-il pu créer des chadapar aconomiques aussi désastreuses?

Call milation fiell pas nouvelle. L'histoire du cinéma erit in and let celle d'une faiblesse chronique, avec quelque, and an acclarantes periodes de rémission. Il y eut le 14%, des condes 50, grave au producteur Alexandre Kerdar la fin des années 40, ou la confiance retrouvée

après-guerre permit le succès de David Lean, de Carol Reed et des comédies noires produites chez Ealing: le début des années 60, avec l'émergence de la « nouvelle vague anglaise» emmenée par Lindsay Anderson, Tony Richardson, Karel Reisz et John Schlesinger - et le lancement des James Bond.

L'ultime renaissance eut lieu au début des années 80. Les Chartots de feu et Gandhi apportérent l'espoir, en prouvant que des films britanniques pouvaient obtenir des oscars et s'imposer sur le marché américain. Au même moment, la joyeuse bande des Monty Python continuait de rappeler au monde les vertus de l'bumour insulaire. Plus profondément, la nouvelle chaîne de télévision Channel Four afficha un intérêt durable pour la production de longs-métrages, entrainant dans son sillage les autres chaînes indépendantes et la BBC. Climat qui donnait naissance à une nouvelle génération de cinéastes.

Ce devait être un élan sans lendemains. Il fut surtout brisé par le peu d'attention du gouvernement pour l'existence d'un cinèma national. Les causes des malheurs du cinéma britannique sont directement liées à la «mauvaise réputation » du cinéma : les politiciens. l'intelligentsia et les médias l'ont traditionnellement considéré uniquement à la manière hullywoodienne, comme une distraction populaire. Aucun gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, ne l'a jamais tenu pour un art. Qu'un cinema national puisse être un important moyen de promotion de la culture nationale est totalement étranger à la façon de voir britannique.

### MARGARET THATCHER, ADVERSAIRE...

Et les dirigeants politiques, malgré les gigantesques différences entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont pris l'habitude de citer en exemple la bonne santé de Hallywood, qui se passe du soutien de l'Etat : « Si le public a envie de cinéma, il paiera pour en voit à la caisse des salles. » Avec le thatchérisme, cet argument des «forces du marché» est devenu de plus en plus utilisé. pour rejuter tout appel à quelque soutien gouvernemental à l'industrie du cinéma. La seule subventinn à la production s'élève à 2 millions de livres : somme dérisoire par rapport aux subsides débloqués dans tous les autres pays

vernementales adoptées depuis le milieu des années 80 ont paru s'acharoer à décourager la production. Les pouvoirs publics lui portent un coup sévère en 1985 avec l'abolition du «Eady Levy», le système qui depuis 1950 prélevait une partie des recettes pour les réinvestir dans la production - un peu comme cela se pratique en France. Ce système étail loin d'être parfait, puisque ses remonlées vers les producteurs étaient proportionnelles au succès, encourageant donc les grosses productions commerciales, généralement financées par les Amèricains. Néanmoins, s'il fonctionnait aujourd'hui, le Eady Levy reinjecterait 20 millions de livres supplémentaires dans la production.

En 1986, le gouvernement frappe de nouveau, en abandonnant le système de dégrévements fiscaux pour les investissements dans le secteur : les partenaires privés disparaissent du jour au lendemain. Pis, les compagnies américaines qui avaient injecté de l'argent et créé des emplois en venant produire ici leurs superproductions (Star Wars, Indiana Jones,...) ont fui devant la fiscalité trop contraignante. Batman a été tourné en Angleterre mais Batman 2 le sera au Canada. Le Fantôme de l'opèra, qui devait être réalisé en Grande-Bretagne, est actuellement en tournage en Italie.

Le coup de grâce fut l'incertitude permanente sur le sort des télévisions privées. Depuis que leurs propriétaires attendent la réattribution des chaînes, elles ont pratiquement cessé tout investissement. Cette combinaison de circonstances a mené le cinéma britannique au bord du désastre. En janvier, Variety écrivait : « Si un renversement de la situation ne se produit pas rapidement, l'infrastructure de l'industrie va commencer à se décomposer. Une fois le processus engagé, il sera très difficile à arrêter, et les films ne s'en remettraient pas, » Depuis, tout n'a fait

Tragique ironie : l'industrie du cinéma est aujourd'hui exsangue, alors que son environnement prospère. Il y a longtemps que la consommation de films n'a été aussi élevée : de 53 millions de spectateurs en 1984, on est passé à environ 100 millions l'an dernier. Le marché vidéo atteint le milliard de livres. La télévision diffuse près de deux mille films par an, auxquels s'ajoutent un bon millier sur la chaine satellite BSkyB.

La terrible faiblesse de l'industrie vient de la sépara-Loin d'encourager l'industrie du film, les mesures gou- lion entre la production d'une part, la distribution et

l'exploitation d'autre part, quand la force de Hollywood tient à ce que les distribuleurs sont aussi les financiers. Dans le système anglais, l'investisseur est le dernier à toucher les dividendes de sa mise, après que les salles, les distributeurs et tous les autres ont prélevé leur part, sans parler du percepteur.

### ... OU SAUVEUR?

Au début de 1990, on crut entrevoir une lueur dans la nuit : la production britannique se découvrait le plus inattendu des supporters, en la personne de Mor Thatcher. Porte-parole de la profession, Sir Richard Attenborough avait transmis les desiderata du cinéma anglais à Peter Palumbo, un proche de la Dame de fer, qui cumulait les activités de promoteur immobilier et de président de l'Arts Council (1). A sa demande, Mª Thatcher rencontra Attenborough et organisa une réunion au 10 Dow-

Tous les principaux dirigeants de la production y participèrent : ils furent sidérés par l'intérêt dont le premier ministre fit preuve, reconnaissant l'aveuglement de la politique gouvernementale après avoir découvert que les films représentaient le deuxième secteur d'exportation des Etats-Unis, en termes de rentabilité, « Nous venions parler d'investissements, pas d'aumônes, se souvient Simon Relph, à l'époque directeur de British Screen (2). M= Thatcher a compris le potentiel économique et la valeur du cinéma pour promouvoir l'image de la Grande-Bretagne. Elle reclama une industrie vigoureuse, produisant plus de films. » Elle avait été très impressionnée par un mot de Lew Wasserman, alors le patron du studio Universal, qui avait affirmé que « Londres pouvait devenis le Hollywood européen».

Margaret Thatcher avait aussi été marquée par la différence entre la Grande-Bretagne et ses rivaux - et éventuellement partenaires - européens. Apparemment, et de façon tout à fait typique, elle ne trouva pas que les Anglais n'en faisaient pas assez, mais que les autres en faisaient trop. Elle aurait ainsi dit au «charge du cinéma» d'alors, Eric Forth : « C'est parfaitement dèloyal. Ces subventions dans les pays étrangers doivent baisser. »

La réunion de Downing Strect eut quelques conséquences. Le gouvernement fit taire son opposition à

Pour son premier film américain, Terry Gilliam retourne, dix ans après son inoubliable Brazil, à la métaphore urbaine. Dans la New-York d'aujourd'hui, celle des sans-abri. Mais Fisher King est une comédie qui chante sur tous les tons un hymne baroque, et heureusement parfois méchant, à l'amitié et à la rédemption.

Ul pourrait croire qu'il est né à Minneapolis (Minnesota)? Avec sa jovialité impassible, ses rires à contre-sens, son teint tout à fait rose, son intimité viscérale avec les légendes arthuriennes, y-a-t-il plus britannique que Terry Gilliam, ci-devant membre agissant (et dessinant) de l'exacéphale et délirant groupe des Monthy Python?

Après Brazil en 1985, son chef-d'œuvre incontesté, après les Aveniures du baron de Münchausen en 1988, deux super-productions «à problème » nu s'exercèrent ses multiples talents graphiques au service d'une verve nonsensique remarquable, le voilà qui rentre au bercail. Oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, en matière de production, d'élaboration et même d'inspiration, Fisher King, en compétition à Venise, est le premier film américain de Terry Gilliam,

La quête d'un Graal en fer blanc (incorrigible Gilliam) dans la New-York des sans-abri, Une histoire de rédemption et d'amitié, avec Dieu merci, de belles fulgurances de méchanceté. Un animateur de radio célèbre (Jeff Bridges) qui rompt avec son passé de gloire et de cruauté, un clochard philosophe (Robin Williams) qui voit un mythique chevalier rouge galoper dans les allées de Central Park...

- Comment est né Fischer King?

- Après Münchausen, j'étais très fatigué, déprimé même, dit Terry Gilliam. Je me suis mis à travailler à un autre projet qui n'avançait pas. Ca s'appelait le Minotaure, mais je n'ai pas trouvé le fil d'Ariane, j'ai pourtant été jusqu'en Inde pour les repérages... C'est alors que le script de Fisher King m'est arrivé tout prêt, en même temps qu'un autre que j'étais censé adorer. J'ai failli ne pas le lire... Et puis, je l'ai lu ; ce pas sur une peinture « locale » de l'oppression urbaine,

type, Richard La Gravenese, écrivait comme j'écris, developpait des personnages que j'aurais aimé rencontrer. D'origine italienne, Gravenese avait fait du théâtre de rue, avait roulé dans les quartiers défavorisés de New-York, connaissait manifestement ce dont il parlait. Je n'aurais jamais cru toumer un film dont je ne serai pas l'auteur, mais je me suis dit, le sujet me plaît, tout est prêt, l'argent est trouvé, pourquoi ne pas essayer pour une fois de me rendre la vie plus facile? J'ai décidé alors de me mettre au service de l'histoire, de ne pas la détourner à mon profit. Bon, je triche un peu en disant ça, ce film est devenu exactement le mien. Mensonge, tout est mensonge comme on dit dans Munchausen. Peu importe d'ailleurs la fonction exacte du mensonge aussi longtemps qu'il

débouche sur la vérité. Quand le chevalier rouge, flamboyant fantasme du professeur d'histoire devenn clocbard, apparaît, c'est en effet du pur Gilliam!

- Sauf que c'était déjà dans le script... Je ne dis pas que je ne l'ai pas un peu améliore... Pour le reste, je pense que j'ai surtout accentué les ruptures de ton dėjà contenues dans le scénario. Pour convaincre Robin Williams qui le trouvait un peu lèger, je lui ai dit : «Oui, c'est une comédie, très drôle, mais entiè-» rement basée sur la douleur. » Ca l'a pleinement rassuré. (rires)

- On dirait presque que vous avez été tenté de faire de Fisher King une vraie comédie masicale?

- Rencontrant récemment Stanley Donen au Sundance Institute (1) et ayant revu lá certains de ses chef-d'œuvres, j'ai voulu, c'est vrai, lui dédier Fisher King... Il y a des corrélations... Mais je n'ai pas cédé à la tentation de la comédie musicale pour rester les pieds sur terre, pour rester à New-York. Me promettant de ne pas montrer la ville comme l'aurait fait Bob Reiner, ou Woody Allen, oo n'importe quel autre metteur en scène depuis quinze ans. New-York est devenu un décor, un stéréotype. Je ne suis pas newyorkais, j'y ai vécu au début des années 60, j'y pose un regard d'étranger, je peux l'aimer et la hair comme un étranger. Brazil, pour une grande part, représentait ma propre vie à New-York, les aspects négatifs, furieux, effrayants de New-York.

- Brazil débonchait sur une métaphore noiverselle,

- Oui, mais New-York est ideale pour illustrer cette métaphore. Ville verticale, vous montez au sommet, et quand vous touchez le fond, vous êtes tombé de haul! Mais, attention, Fisher King est un film affectif, pas du tout intellectuel, il n'essaie pas d'imposer des commentaires intelligents sur l'évolution de la société. Typiquement un film d'homme mur! (rires). C'est dur d'être sentimental quand on est jeune, il y a tellement de choses qui vous mettent en colère, qui vous donnent envie de vous battre...

- Rnbin Williams apparaissait deja dans Monchausen mais n'était pas crédité an générique, pourquni ?

- Il y tenait un petit rôle et ses agents ont eu peur qu'on ne vende le film sur son nom. La même chose se produit dans Fisher King. Tom Waits y fait une apparition anonyme. Je pense que je persévérerai. j'aime bien ces visites désintéressées d'amis célèbres dans mes films...

Fisher King a plutôt été un film paisible, semble-

- C'est le film le plus facile que j'aie jamais fait, à la fin j'ai pense que, si c'était cá, diriger un film, les metteurs en scène avaient vraiment la belle vic. Après tant d'années de luttes, fatigué de combattre le système, j'avais choisi d'essayer de m'y couler, de m'y adapter. Et j'y étais parvenu.

- Vnus êtes responsable des difficultés qu'nut connues vos films precedents?

- Un peu, surement. Les films étaient beaucoup plus ambitieux que celui-là. Mais je crois surtout que les circonstances ont joue contre moi, Brazil avait commencé une heureuse carrière en Europe quand les responsables du studio Universal ont décrété que le film était beaucoup trop long et que sa fin n'était \* pas assez positive \* pour la sortie aux Etats-Unis. Robert DeNiro et moi avons bataillé sept mois, portant l'affaire sur la place publique, évilant ainsi de mutiler Brazil.

» Pour Munchausen, ça a été pire. Il avait été produit par David Puttnam, chez Columbia. Mais Coca-Cola a choisi ce moment-là pour vendre Columbia à Sony. Ecrasé dans cette bagarre de géants, le pauvre Munchausen n'a été tiré qu'à cent dix-sept copies sur tout le territoire des Etats-Unis. Chiffre ridicule s'agissant d'une super-production qui avait reçu un accueil critique favorable. Vous vous rendez compte?

Ma mère habite la vallée de San-Fernando, à vingt minutes de Hollywood. Le film n'est jamais par-

- Quel est le moment de votre travail que vous pré-

- Je ne sais pas si j'aime le travail. J'en ai besoin, je suis accro, c'est tout. L'ego, sculement l'ego, Comment prouver que je suis vivant, si ce n'est en laissant cà et là ces jalons que sont mes films. Quand je ne travaille pas, je disparais, je ne sais pas ce que je deviens. Là, je peux vous dire que je reviens de Dordogne, j'étais dans une maison avec ma famille, c'était délicieux, mais je suis incapable de replacer ma propre personne dans ce décor. Mes seuls repères existentiels, ce sont mes films. Peut-être pour que je puisse trouver le chemin du retour quand je serai un vicil homme, comme si j'avais laissé tomber des petits cailloux dans la foret. (rires)

»Je ne revois jamais mes anciens films, j'aurais trop peur de ne pas les aimer! Pas de passé, pas de futur. pas de plan de carrière, je n'apprécie rien du décorum de ce métier, je déteste être en représentation, dans la lumière. Ce que j'aime, c'est être dans le noir. Au cinéma. Tiens, arrivant à Paris, je viens de voir Delicotessen (2). Très amusant, très sympathique.

- Ne peusez-vous pas que ces jeunes gens vnus doivent quelque cbose?

- Un peu, c'est vrai, mais ils ont bien raison. Moi aussi j'ai passé mon temps à voler les autres, c'est la nioindre des choses qu'on me vole à mon tour. J'ai pillė Fritz Lang, l'expressionnisme allemand. Une séquence de Brazil est directement piquée aux Sentiers de lo gloire de Kubrick. Mais ce qui rend ma kleptomanie innocente, c'est que ic ne vole pas intentionnellement. Ce n'est que a posteriori que je m'aperçois que j'ai commis le crime...»

Le Sundance Institute est un institut de cinema fondé dans l'Utah par Robert Redford.

(2) Delicatemen, le film de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, doit beaucoup à l'humour «bande dessince » un excelle Terry Gilliam.

**DU CINÉMA BRITANNIQUE** 

# bien que pauvre et malade

L'Europe, et confirma son soutien au programme europeen Media. Max Thatcher promit une nouvelle subvention de 5 millions de livres, répartie sur trois ans, pour soutenir des coproductions avec des partenaires euro-

Mais sur les suiets de fond, les pouvoirs publics demeurèrent intraitables, aussi bien sur des allègements amèricaine. Les dix films en tête du box-office anglais fiscaux que sur une réglementation permettant une meilleure remontée des revenus de la distribution vers la production. L'idée d'un prélèvement sur les cassettes vierges ou la tentative d'obtenir des Américains qu'ils fassent bénéficier la production nationale d'une partie de leurs recettes en Grande-Bretagne essuyerent un refus.

Cette timide mais nouvelle volonté d'aider le cinéma disparut avec le départ de M= Thatcher. Le ministère du commerce et de l'industrie est par principe opposé à tout soutien sectoriel. Le ministre, Peter Liley, manifeste une antipathie notoire envers le cinéma. Quant au poste de «chargé du cinéma» au sein de ce ministère, il a toujours été considére comme une «salle d'attente» entre deux emplois plus intéressants, entrainant une aberrante rotation des titulaires.

Treize personnes ont occupé cette fonction depuis douze ans, et son actuel détenteur, le charmant Lord Reay, est le troisième depuis la réunion à Downing Street. La rapidité des passages empêche évidemment qu'il se penche vraiment sur la question, si tant est qu'il en ait l'envie - l'un de ses prédécesseurs annonçait bien, lors de sa nomination : « Je vous overtis, je ne vais jamais au cinema. Ca me donne mal à la tête.»

### ENTRE L'AMÉRIQUE ET L'EUROPE

Un mythe répandu veut que la communauté de langue avec les Américains confère en Europe un avantage aux Anglais. Or, si bon nombre de cinéastes britanniques sont allés faire carrière à Hollywood (Alan Parker, Ridley et Tony Scott, Stephen Frears...), bien peu de films britanniques ont réalisé le rêve de conquérir le marché américain: les Américains les considèrent comme des films étrangers, et les confinent dans le circuit art et essai. Parfois, ils sont même doublés avant d'être distribués

Parmi les quatre cents films qui ont réalisé plus de 10 millions de dollars de recettes aux Erats-Unis durant les années 80, quinze seulement étaient anglais. Cette sèrie The Director's Place, conçue par un jeune produc- pays de la Communauté. Mais ils risquent d'être les et historien.

feu, Un poisson nomme Wanda, la Route des Indes, la Déchirure, Memphis Belle et Chambre avec vue. La plupart d'entre eux avaient été financès par les majors de Hollywood.

En revanche, cette communauté de langue rend la Grande-Bretagne encore plus vulnérable à la domination sont systématiquement américains, alors que les recettes des films européens demeurent dérisoires. La Grande-Bretagne rejoint donc le reste du monde pour affronter l'envahissante emprise de Hollywood et tenter de conserver une petite part de marché et un peu de l'attention des médias et du public.

Comment des films peuvent-ils éclore malgré tout dans un terrain aussi aride? Comment, contre toute attente, la Grande-Bretagne peut-elle figurer à Venise? Comme Variety l'avait annoncé, l'infrastructure s'est effondrée. Les très rares films obéissant encore aux règles traditionnelles de la production commerciale sont financès par les Americains - ainsi Memphis Belle, produit par David Puttnam (3) mais avec l'argent de Warner. En 1990-91. seule une petite société indépendante, Palace Pictures, est parvenue à fabriquer des films bon marche qui ont eu droit à une distribution normale (The Miracle, The Big Man, The Pope Must Die).

Ce qui survit aujourd'hui était autrefois la production marginale, le satellite de l'establishment commercial : des films conçus comme des produits de télé, des films bricolés avec des bouts de ficelle, les films subventionnes par le British Film Institute (4). Ainsi Young Soul Rebels d'Isnac Julien, qui a obtenu le Prix de la semaine de la critique au dernier Festival de Cannes, est-il une coproduction entre le BFI et Channel Four.

Parmi les films selectionnés à Venise, Edward II. de Derek Jarman, est une production indépendante à netit budget (moins de 1 million de livres), financée par British Screen et la BBC. Et le premier film de Tristan Powell, American Friends, écrit et interprété par Michael Palin, est ègalement un film bon marché, financé par les mêmes partenaires. Quant aux deux essais autobiographiques que constituent les movens métrages de Nagisa Oshima (Kyoto, My Mother Place) et John Boorman (I Dreamt I Woke Up), ils ont èté produits par la pourtant aux films à gros potentiel commercial. tres désargentée section écossaise de la BBC.

liste comprend Gandhi, les James Bond, les Chariots de teur entreprenant, John Archer. Il s'est rendu compte moins favorisés : les producteurs britanniques sont si qu'il pouvait intéresser des cinéastes importants en leur démunis que leurs partenaires les soupçonnent de se seroffrant des budgets dérisoires (environ 100 000 livres) mais une complète liberté. Les réalisateurs l'ont suivi. leurs peu attractif, avec le plus pelit nombre de salles de Oshima se remémorant avec lyrisme et ironie sa relation d'amour-haine avec Kyoto, où il a passé sa jeunesse, Boorman donnant libre cours à sa fantaisie baroque.

> Mais si, en termes artistiques. Propero's Book est incontestablement anglais, le financement de cette adaptation de Shakespeare par un de nos meilleurs cinéastes, avec notre plus grand comédien, John Gielgud, affiche un pedigree beaucoup moins clair en ce qui concerne sa production. Bien que réputé coproduction anglo-francaise, son financement a été fourni par des Néerlandais, des Français et des Italiens, sous les auspices du fonds européen Eurimage... dont la Grande-Bretagne ne fait pas

> Quant à la Tentotion de Venus, d'Istvan Szabo, il a beau être produit par David Puttnam, avoir un coscénariste britannique (Michael Hirst) et des dialogues en anglais, son caractère britannique est encore plus contestable. Le film a été financé par Warner, tourné à Budapest et à Paris, et ne met en scène aucune star anglaise. Et le Fisher King de l'ex-Monty Python Terry Gilliam est 100 % amèricain.

### LE MIROIR VENITIEN

La représentation britannique à Venise traduit ainsi à la fois l'état chaotique de la production et la vitalité des talents. Les structures économiques se sont peut-être aura peut-être ainsi laissé passer sa dernière chance. effondrées, mais des réalisateurs comme Jarman, Greenaway, ou encore Terence Davies (5) demeurent toujours aussi creatifs et originaux.

A la veille de la nouvelle Europe de 1993, le cinéma britannique - si cinéma britannique il y a - se construira-t-il avec l'Amérique ou avec l'Europe continentale? La Grande-Bretagne est comme coincée entre Charybde et Scylla, liée à l'Amérique par la langue et à l'Europe par la culture.

Engagé au côlé de l'Europe, David Puttnam n'exclut pas, cependant, la possibilité de collaborer avec les Américains, affirmant que Hollywood n'a aucun interet à détruire les autres cinémalographies, et ouvrira la porte

Dans la perspective européenne, les Anglais espérent Ces deux films constituent les premiers titres de la aussi avoir leur part des bénéfices de la coopération entre David Robinson est journaliste au l'imes, critique de cinente

vir dans la caisse. Le cinèma britannique reste par ailcinéma et le plus petit nombre d'entrées par habitant.

Chaque futur partenaire apporte des taux èleves de subvention gouvernementale et une certaine protection tiscale que le gouvernement actuel s'est achamé à refuser à l'industrie cinémalographique britannique. Bref. pour reprendre l'image employée lors de la conférence de Downing Street de Mme Thatcher, les Anglais ne jouent pas sur le même terrain.

La Grande-Breiagne est, d'ailleurs, l'un des rares pays européens (avec l'Irlande, l'Albanie et la Tchécoslovaquie) à ne pas adhèrer au fonds Eurimage, qui subventionne des productions auxquelles trois pays membres au moins participent. La contribution britannique couterait environ 2 millions de livres par an au gouvernement... Mais son avarice va plus loin. La somme promise par Mr Thatcher avant sa chute - moins de 1 million de livres la première année et 2 millions les deux ans suivantes - n'était déjà pas très élevée. L'industrie du cinéma l'attend toujours.

« Dans le cadre européen, la langue angloise aurait dit étre un atout moître, conclut Richard Attenborough. Mois nous avons en trop de mal à nons asseoir à la table de jeu. Et quond nous y sommes, nous n'avous plus un sou à miser. » Sous réserve d'un changement rapide d'attitude de la part du gouvernement, le cinéma britannique

هكذا من الأصل

THE COME STATE OF THE SECOND THE REPORT OF THE PROPERTY OF STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH the state of the state of

A State of States of the

THE WAY SO SHOWN

Market In an Inc. The state of the s 

The second secon

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE BEARING THE WALL I MANAGE CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE 新聞 できませ は かけれ MARKET LAND SEPARATE AND ASSESSED.

**医统行性的符号 450.1685.0621.5** THE REAL PROPERTY AND REAL PROPERTY. Fig. 12 am when him THE STREET, DAY OF THE STREET क्षात्र सम्बद्धाः के अस्तिक ते क the state of the s 是 100mm (10 mm) 15 mm 2 \$

TARREST WITH STREET STATE OF the state of anything before the Bertier Salite ar reng, "Wat of the

**新发展的现在分词** 

10000

Section 1988

a. 1. : . . if

 $g_{\mathcal{C}^{(1)}, \mathcal{B}^{(1)}} \in \mathcal{F}^{(1)} \times \mathcal{F}^{(1)}$ 

agent and a first pro-

and the second

19 11 1 1 1 1 1 1 T

1.04 1.19 (857)

 $\varphi_{\sigma} + \varphi_{\sigma} + \varphi_{\sigma} = \pi e^{\sigma}$ 

100 C 100 C

 $\varphi(x,y) = (x,y) \in \mathcal{D}_{\mathbf{x}_{x}}$ 

The state of the s

4

100

e constituti

Service Comme

1 m

The second second

10-24

parties are already to the

BANK ROMEN & LOST COLORS

Come Litera in March 14 Marie water the transfer that the same production in a second distriction art was 

The same parties of the stage of the stage of

SECRETARY OF A SECULO SEC. MANAGE OF THE PROPERTY OF THE PARTY. A STATE OF THE PARTY OF THE Breeze H. Breeze Contraction. PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF ENGINEE PROPERTY. the section of the section is Bergman, har Preside 1995 which was districted by the first of many

and the support of the party of **建筑的市场工工工业企业** BONNE SERVICE PROPERTY AND A CO. THE WAST SECRETARY AND ADDRESS. THE PLANT OF THE PARTY OF · 使精神研究 一 一种一种外 TO A MARKET TO THE PARK TO .. **"公司是我们的人"** The state of the state of the white the same of the same And the second of the second o A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

THE RESERVE TO A STATE OF THE PARTY OF THE P 新田田 日本日 ・日 ここか The second of the second THE MENTS OF SAN LIVE CE 12 12 12 m apr 62 7 and the second 1

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

The second second

THE PROPERTY OF N.

THE THE PARTY

<sup>(1)</sup> L'Arts Council est un organisme subventionné pour venir en aide aux différents secteurs culturels.

<sup>(2)</sup> British Screen centralise et distribue les maigres aides financieres accordées à la production par le gouvernement, par quelques distributeurs et par certaines chaînes de

<sup>(3)</sup> Maître d'œuyre de l'épopée des Chariers de jeu et à l'époque chantre de la renaissance anglaise, le producteur David Puttnam connut ensuite un brei et difficile passage a la tête de Columbia, à Los Angeles.

<sup>(4)</sup> Fondé en 1933 (premier organisme au monde de cette nature) le British Film Institute coordonne les activités d'archivage, d'édition, de distribution art et essai. Il recueille et distribue des aides financières, il est dirige par Richard

<sup>(5)</sup> Réalisateur du superbe Inviant Voices, Sull Liver

« ALLEMAGNE ANNÉE 90 NEUF ZÉRO », DE JEAN-LUC GODARD

# La solitude de l'Histoire

Au côté d'un vieil agent secret qui tente de regagner le camp occidental après la chute du mur. Godard regarde l'ex-Allemagne de l'Est où rôdent les fantômes de l'histoire du monde, et de l'histoire du cinéma.

« Allemagne année 90 neuf zéro est une commande ?

- Oui. La productrice de télévision Nicole Ruellé voulait faire une série sur le thème de la solitude, l'état de solitude. Ce système de séries a remplacé le film à skerches. On appelle ça «documentaires de création». Je ne sais qui sont les autres réalisateurs, je crois qu'il y a Wenders (1).

» Moi, je ne voulais pas faire un film sur la solitude de l'amoureux ou du drogué. J'avais plus envie de m'intéresser à la solitude d'un pays, d'un État, d'un ensemble. Je me suis dit : pourquoi pas l'Allemagne de l'Est? C'était il y a un an et demi, avant la chute du mur. Une fois que le contrat a été signé, ça a fait tomber le mur. Du coup, c'est devenu un film sur l'Allemagne, On partait de l'Est pour arriver à l'Ouest.

- Le cahier des charges, c'était le mot « solitude » ?

- Uniquement.

- Non, C'est du cinéma, tourné en 35 millimétres, même s'il est financé par la télévision. A la différence de la télé, lorsqu'on fait du cinéma, on sait encore un

tais une espèce de dette, même si je n'étais jamais allé en Allemagne. Mais j'avais des images... la Forêt-Noire. Et hien sur le cinéma allemand. Langlois me l'a fait découvrir... Donc j'ai repensé à l'Allemagne et je me décident au montage. suis dit : c'est comme un retour à la fiancée idéologique hien-aimée, ou inconnue, comme dans un roman courtois. On revient... et il n'y a plus personne.

- Il y a aussi une relation historique.

qui se produisait puisqu'il s'occupait de la Croix-Rouge. Plus tard, je me suis demandé pourquoi j'avais ensuite concernaient pourtant pas directement. Je pense que c'est parce que, en vieillissant, je me suis dit : « Mes m'ont pas parle de ce qui était crucial pour des centaines de millions de gens à l'époque, » Au moment du Petit Soldot (2), j'avais cu envie de faire un film sur les camps, sur l'aspect ordinaire, la dactylo avec une pile de dossiers pleins de tortures, toutes ces dents en or si lourdes à transporter, le côté fonctionnaire de tout ça.

» Aujourd'hui, j'aimerais bien - c'est mon côté théâtre - être le défenseur d'Honecker, quand il reviend'être enfermé à vie dans une Trabant. La Trabant, c'est respectueuse pour les auteurs. ce qu'il y a de plus horrible, c'est toute l'Allemagne de l'Est : un modèle réduit, Les gens ont le toit là (Godard montre le milieu du front, comme on minie un homme "bas de plasond"). C'est un jouet d'enfant, une idée

- Le film est, aussi, très écrit.

ment, de plus en plus. Ensuite les plans de film se

- La bande-son est presque uniquement composée de

- C'est la même chose, des lieux de mémoire. Il n'y a pratiquement pas un mot de moi, mais ils sont tous - Moi, je n'ai rien vu de la guerre. Mes parents me passés par ma mémoire. Chaque citation est liée à l'All'ont cachée, alors que mon père était assez proche de ce lemagne; il n'y a pas une citation d'un roman anglais sauf Christopher Isherwood, qui a écrit l'Adieu à Berlin (3). La 7 Symphonie, non seulement elle est de été fasciné par les camps de concentration, qui ne me Beethoven, mais elle est dirigée par un chef allemand et enregistrée par un orchestre allemand. Même Chostakovitch, je disposais de deux enregistrements, j'ai pris parents ont connu ça, et ils n'en ont pas parlé, ils ne celui avec l'orchestre allemand. Peu importe s'il est meilleur ou moins bon. Ce sont des traces d'Allemagne.

- C'est pour la même raison qu'une partie du texte est

- Bien sûr, il faut qu'on entende la langue. Tout ce qui doit être traduit l'est, pas forcément aussitôt. Ce sont des phrases que je prends dans des livres, c'est comme une partition. Je n'écris presque plus de dialogues, pourtant j'aimais bien. Donc j'emprunte aux dra pour être jugé. La punition qu'il mériterait, ce serait autres, en essayant de le faire de façon personnelle et

- Une phrase du film s'interroge sur la position du

- Le narrateur est dans une position difficile, plus difficile qu'autrefois. Il n'est ni vraiment là ni vraiment

mand est le seul qui ait lutté contre l'Amérique, qui a - C'est relativement écrit et composé, mais très libre- fait ce que voudrait bien faire Jack Lang. Après la guerre, ça s'est effondré mais le cinéma allemand s'est vonlu européen et antiaméricain. Et il a été le seul qui a presque eu les moyens de l'être. Le système sonore Tobis s'est opposé au système américain RCA. La chimie allemande était la meilleure. Même aujourd'hui, Agfa reste un concurrent de Kodak et Fuji.

- Vous retrouvez les traces de toute cette histoire.

- Elles sont là, il n'y a pas besoin de beaucoup chercher. Mais les gens ne voient pas. Lorsque je mets un carton à l'écran où est inscrit UNE HISTOIRE SEULE, et puis un autre SOLITUDE DE L'HISTOIRE, ces cartons ne concernent pas seulement le scenario. Je pense que l'Histoire est seule et qu'elle en souffre, que les hommes viennent l'animer de temps en temps et que c'est une compagne qui est là, comme une mère. Elle est sacrément seule et elle a besoin des hommes. Les films devraient le montrer, ils sont aussi là pour ça. Moi j'ai une histoire, les autres aussi, cette histoire, elle est entre nous. Le cinéma est fait pour «raconter entre». Ensuite ou regarde, et on en parle. Pour qu'ou ait une histoire vivante, il faut en raconter, des histoires. Les Américains cherchent à éliminer ça, il n'y a qu'à voir ce que

» Le scénario de mon film, c'est l'Histoire. Elle est simple à suivre, les mouvements de caméra sont lents. On voit ce qui se passe. Ca m'étonne toujours quand les journalistes - excusez-moi - disent que l'Histoire s'accélère alors qu'elle ralentit tonjours... On a dit la même



réduite de voiture, une idée réductrice. En tout cas, on peu d'où on fait le film, il y a une personnalité, un jugera sürement Honecker. Mais les autres, comme toujours, tous ceux qui ont tiré, ils sont encore là. Tous les soldats. Ils pouvaient désobéir, ne pas tirer. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à protéger en ne les punissant pas? L'obéissance.

» Et puis aller en Allemagne aidait un peu à poser la question du pays. Mes parents, quand j'étais petit, étaient toujours entre deux pays. La France et la Suisse, qui n'est pas vraiment un pays, mais enfin... Qu'est ce que c'est qu'un pays, la patrie? Aujourd'hui on voit ces histoires de nationalismes, les uns ne veulent plus de frontière et, juste à côté, tous veulent des frontières tout de suite. C'est ça l'histoire, et en ce qui concerne l'Europe, l'Allemagne est véritablement au centre. De Bis-

marck à Gorbatchev, il y en a des liens! - Comment avez-vous conçu ce film?

- J'ai eu cette idée d'un vieil espion de l'Ouest qui se retrouve tout seul à l'Est après la chute du mur, et qui cherche à retourner en Occident. J'ai demandé à Eddy Constantine de jouer un deuxième Lemmy Caution, après Alphoville. Au début, j'avais même pensé qu'il y aurait un second personnage, un Russe, qui repartirait vers l'Est. Ils se seraient croisés. Sur cette base, j'ai demandé à Romain Goupil de faire des repérages, différence entre image film et image vidéo, sur différents ensuite on est partis tourner. Tout s'enchaîne assez

Vous avez recherché les lieux de mémoire?

- Tout est lieu de mémoire. Nous sommes allés dans des endroits classiques. Dans une région industrielle, et on a vu ces machines à la Jules Verne qui ont massacré des paysages entiers, comme si la Bourgogne était nivelée d'un coup. Le village où on a tourné n'existe plus, ils l'ont excavé. Je voulais aller dans le Nord, c'est la Baltique, les marins de la Baltique. Je me suis souvenu de l'histoire des syndicats révolutionnaires, et on a ajouté a Russie dans le film... Et puis il fallait bien aller voir à Weimar, l'arbre de Goethe. Alors on filme l'arbre, il est au centre de Buchenwald, il y a le panneau Buchenwald, ce n'est pas moi qui l'ai mis. Ca s'est fait comme ça. Après on finit à Berlin. C'est un film presque comme mes autres films, un peu plus documentaire peut-être. Quand on voit des choses, on les tourne; je dis à Eddy Constantine : « Marche un peu dans ce décor et puis on

absent. Autrefois, il avait une place reconnue, il était un chose pour le mur de Berlin : ça va vite. Non, ça ne va personnage, comme Matamore ou Arlequin dans la pas vite. Il a fallu trois jours pour le construire, quacommedia dell'arte. C'était un personnage littéraire. Aujourd'hui le narrateur n'a plus d'emploi. Plus d'em-

- En plus des citations, il y a les extraits de films, qui sont en vidéo et non pas en 35 millimètres.

- Ce sont ces films qui aujourd'hui font fonction de documents. Pour nous, pour la Nouvelle Vague, il n'y a jamais eu vraiment de séparation entre documentaire et fiction. Eisenstein faisait du documentaire à sa façon, d'ailleurs ce sont ses images que la télévision utilise anjourd'hui pour montrer ce qui s'est passé en Russie. Avec moi, ces images sont un peu mieux choisies, an peu mieux traitées. Dans le film, les extraits paraissent actuels, comme de la télé, puisqu'ils sont en vidéo, comme la télé, alors que ce que j'ai tourné sur pellicule paraît être du passé.

» Ces extraits de films sont des documents sur un pays, l'Allemagne, qui a eu une puissance de fiction supérieure, plus grande que la France à ce moment-là. ou que l'Italie.

- Vous êtes allé filmer sur le lieu de cette puissance, à Babelsberg (4). Avec ce plan merveilleux des colonnes grecques écroulées et Marx et Lénine par terre.

- Oui, on a filmé le dernier documentaire de la Defa (qui est une société que je méprise beaucoup, qui a fait des saloperies). On n'a rien inventé. Il y avait ce petit temple vaguement grec. l'aurais pu développer un peu plus ce sujet, la fascination de l'Allemagne pour la Grèce. On ne la voit plus que comme une fascination pour la beauté, oubliant ce qu'écrit Elie Faure dans son Histoire de l'Art, que les Grecs étaient un peuple de guerriers et de voyous. Ils ont torturé, massacré, pillé... La fascination de l'Allemagne, elle est là aussi, Donc, effectivement, ces colonnes, c'était très bien...

- Babelsberg est aussi le berceau des coproductions

- Effectivement. Le cinéma allemand sous le nazisme est le seul cinéma qui s'est voulu européen. Les textes d'alors sont les mêmes que ceux qu'on lit aujourd'bui sur l'Europe et snr l'Allemagne. La majorité du cinéma français est allée travailler en Allemagne, Michèle Morgan y avait rejoint Gabin avant Quai des Brumes qui devait être réalisé là-bas. Le cinéma allerante ans pour le détruire.

- Vous citez Marx, vous parlez du triomphe de Marx. Il disait : dès qu'une idée pénètre dans les masses. elle devient une force agissante. C'est les trompettes de Jéricho, c'est ce qui vient de se produire à Moscou. Eltsine dit : « Cet imbécile de Marx », et pais deux phrases après il dit : « De chacun selon ses capacités, ò chacun selon ses besoins. » Quel besoin de dire que Marx est un imbécile? Lisez-le, ou ne le lisez pas et

laissez-le tranquille, il est mort. - Comment Allemagne neuf zéro s'inscrivait-il dans vos antres travaux?

- Il s'inscrivait dans rien du tout, je ne faisais rien. Histoire(s) du cinéma est toujours en chantier, mais le chantier est interrompu. Et je ne penx pas me permettre de rester sans travailler, j'ai besoin d'argent pour vivre. Même si finalement j'ai dépensé plus pour le film (7.5 millions) que ce que j'avais reçu (6 millions). Donc, j'ai de nouveau des dettes, il va falloir que je fasse autre chose. J'ai un projet très lourd, des Mémoires filmés. pour le centenaire du cinéma en 1995.

- Allemagne neuf zéro est un film court, moins d'un

 Ca, c'est pas mal. Les films sont trop longs aujourd'hui. On ne peut pas parler plus d'une heure. - C'est en film saus «ailleurs», l'Occident que cherche Eddy Constantine a lui aussi disparu. Il n'y a pas

Les phrases sur l'Occident viennent de Spengler, le Déclin de l'Occident : elles datent de 1918! Effectivement le film est très solitaire, mais il l'assume bien. C'est son but. La commande était là.»

Propos recueillis par JEAN-MICHEL FRODON

et DANIÈLE HEYMANN

(t) Outre Wim Wenders, Stanley Kubrick et Iugmar Bergman ont également été sollicités.

(2) Réalisé en 1960, le Petit Soldat a été iuterdit par la censure jusqu'en 1963.

(3) Cabaret est inspiré de l'Adieu à Berlin.

(4) A Babelsberg sont installés les plus grands studios d'Europe, aujourd'un au bord de la faillite et à moitié en ruines. Ils furent le siège de la «major» allemande UFA qui servit l'idèlement les nazis et devint le Desa après-guerre, siège du cinéma de la RDA.



interlocuteur, peu importe qui, un petit producteur marron, un genie méconnu, un jeune Noir audacieux... On sait d'où on fait le film, même s'il ne sort qu'à Tombouctou dans une petite salle. Moi, je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas d'où je partais. Comme en plus on ne savait pas où on allait... Avec la télé, on n'est absolument nulle part. - Que le film soit financé par la télévision ne modifie pas votre façon de travailler? - Non, mais c'est pour cela que j'ai eu envie d'aller

au Festival de Venise, pour que le film ait une existence. Qu'à un moment il se soit trouvé sur la même ligne de départ que Philippe Garrel et Manoel De Oliveira. Qu'il passe ensuite à la télévision ne m'intéresse pas, il n'existera pas. C'est ça, je voulais que le film existe. Qu'il ait un passeport comme les autres, puisqu'à la télé il n'en a pas. Il ne peut pas être vu. On est dans

» Rien ne passe à la télévision, c'est de pire en pire. Quand on voit la manière dont les Japonais filment les championnats du monde d'athlétisme, ils ont des millions de caméra et ils font encore moins hien que les

un pays occupé et il n'a pas d'Ausweiss.

- Il y a un travail considérable, dans votre film, sur la niveaux de son. En passant à la télévision, tout ça sera

- Tout à fait. Le cinéma ne peut pas passer à la télé. La télé est faite pour faire autre chose. On regarde les images vite, parce qu'on regarde en passant, vite, parce qu'il n'y a pas vraiment d'image. Si tout d'un coup, quand une famille regarde son poste, il y avait un plan où on voyait la mère avec un autre homme, là il y aurait une image. Pas sculement la photo de la femme avec un autre, mais le rapport entre ceux qui regardent et cette photo.

Pourquoi avez-yous choisi de filmer en Allemagne?

- Je me souviens que l'Allemagne m'a formé et que je me suis laissé former par l'Allemagne. Tout seul. Novalis m'a fait connaître Sartre et Camus. Un livre d'Albert Béguin, l'Ame romantique et le rêve, écrit en 1937, fait toujours partie de mes livres de chevet. C'est vraiment par le romantisme, très précisément, que j'ai commence: Goethe, Wilhelm Meister. Done je me sen-



a rain. In the

FOR STATE

Marketing and the second of th

All the second s

Maria and the state of the stat

The form of the second second

The second secon

4 5 Sec. 232

A STATE OF STREET

y in an arms

MAR STREET

The state of the s

WENT WORLD

THE PROPERTY AS A STATE

FORESCHI A SECTION .

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

**美数有效的**企业。

BEN THE ATT OF THE PARTY.

THE PARTY OF THE P

相関を 調査者 ローガン

With a second

APPROXIMATE AND ADDRESS OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s THE RESERVE the star is a loss on

Butter feet tand A THE PERSON NAMED TO SERVE AS A SECOND **高級時** Market . . The later Mr. Sint and A STATE OF THE STA

> MANY ME SELECTION " Talking a Crang of the POR BRIDGE STATES

· Balance and in The state of the state of the The state of the s The state of the s A Republicant Assessment 新唐 March 19. 11

The state of the s Steel by Salahan . the state of the s

京教練 編 海路 …… The Robert Street, and the second 心体 響 北方 

TERRET WAS Marie Carlotte GRIFFITH, MAMOULIAN, BORZAGE, HOWARD HUGUES, CECIL B. DEMILLE EN LIBERTÉ

Juste avant les lits jumeaux

De la langoureuse Betty Boop à la sulfureuse Barbara Stanwyck en passant par la glorieuse Gloria Swanson, les vamps du début des années 30 sont au rendez-vous de la rétrospective américaine non censurée que présente la Mostra. Mais, dès 1934, le code Hays sévira. Institution castratrice voulue par l'industrie cinématographique elle-même, pour éviter pire. Elle sera critiquée, redoutée, contournée, avant

ANS une démocratie, plus un art est populaire, plus forte sont les pressions pour le censurer», écrit Murray Schumach en ouverture de son livre The Face on the Cutting Room Floor (1964). Ce théorème, poursuit Schumach, a deux corollaires : «La qualité de l'art n'a guère d'incidence. Et ceux qui s'arrogent le privilège d'exercer unc censure peuvent être - ou ne pas être - cultivés, impartiaux, et/ou sincères... Telles sont les leçons à tirer du premier tiers de ce siècle », conclut-il.

d'être abandonnée, en 1952 seulement.

Le premier baiser de l'histoire du cinéma américain est de John C. Rice et May Irwin, en 1896. « Dégoûtant, lit-on dans la presse. Cela est du ressort de la police!» Mais le cinéma n'est encore qu'une curiosité. En moins de trente ans, il passera du divertissement forain pour cafés et arrière-boutiques à une industrie brassant plusieurs milliards de dollars. Il y a bientôt plus de cinq mille Nickelodeons en territoire américain où, pour une pièce de 5 cents (un nickel), on peut voir Voleurs d'enfants, Le Baromètre de Cupidon, Flirt en bord de mer, Ciel mon mari, les Joies du divorce. Tous titres cités dans un journal de Chicago par un juge soutenant que les « Nickelodeons provoquent, directement ou indirectement, plus de délinquance juvénile que toutes les autres causes réunies ».

En mars 1907, le Chicago Tribune entreprend une campagne contre les Nickelodeons. Deux mois plus tard, une campagne identique se déploie à New-York. La popularité du cinéma s'en trouvant (évidemment) renforcée, des salles à son usage exclusif surgissent. Afin d'apaiser les protestations quant à la moralité des œuvres montrées, le maire de New-York ordonne, en 1909. Ja fermeture de toutes les salles de cinéma. L'interdit est levé lorsqu'un gronpe de notables newyorkais propose d'examiner les films avant leur présentation publique. Pour éviter que le monvement ne se répande (ce qui entraînerait une perte de contrôle de leur part), les magnats de l'industrie cinématographique créent le National Board of Review avec l'idée, vague, qu'une sorte de visa calmerait les critiques et empêcherait l'établissement d'une législation de censure fédérale, dont ils sont, de temps à autre,

Le coup presque fatal sera porté par le procès opposant, dès 1913, la Mutual Corporation à la Commission industrielle de l'Ohio qui exige d'approuver tout film devant être projeté sur son territoire. L'affaire va jusqu'à la Cour suprême des Etats-Unis. En 1917, celle-ci décrète que le cinéma est pure et simple industrie, en vertu de quoi les films ne sout pas protégés par le premier amendement de la Constitution américaine, portant sur la liberté de parole, de pensée, de religion et de réunion (la Cour suprême attendra 1952 pour changer d'avis).

«Si vous ne tenez pas compte de cet élément, toute l'histoire de la censure américaine vous paraîtra imbécile, absurde, folle», dit James Bouras qui, avocat de

profession, entra à la Motion Picture Association of America en 1966. Au cours de son mandat de vingt ans, il eut à défendre des affaires de censure devant les cours américaines : Ce plaisir qu'on dit charnel de Mike Nichols ou... Viva Maria! de Louis Malle.

« Ne relevant pas du premier amendement de la Constitution, poursuit James Bouras, les films tombaient sous la réglementation des gouvernements étatiques ou locaux... Des commissions de censure existaient déjà dons six Etats, dont celui de New-York, mais - et c'est plus important - dans près de soixante villes, dont les plus grandes. Tout cela relevait très étroitement de la politique locole : si dans l'Ohio, lo commission de l'industrie foisoit office de bureau de censure, à Chicago, c'étoit lo préfecture de police et dans l'Etat de New-York, le département de l'éducation. Seul le Maryland, je crois. avait un orgonisme séparé. » Cette disparité a pour conséquence, entre autres. d'obliger les studios à envisager, pour un même film, unc version différente (cas extrême) pour chaque commune.

Avec les années 20, les maquillages s'accentuent, les robes se font plus courtes et les baisers plus lones. Le péché rapporte : environ 50 millions de dollars par semaine dans près de 15 000 salles. Dans la récession de l'après-guerre, les stars touchent 5.000 dollars par semaine - alors que, pour un employé ordinaire, 20 dollars représentent une paie enviable - et mènent de surcroît une vie dissolue : Hollywood est « une colonie où règnent lo débauche, l'ivresse, lo ribauderie, la dissipation, l'amour libre... ».

En un temps où on ne fait guère de démarcation entre rôles vécus et rôles tenus, les scandales successifs - Fatty Arbuckle accusé du meurtre de la starfette Virginia Rappe; le cinéaste William Desmond Taylor assassiné; l'acteur Wallace Reid mourant d'overdose; le mari de Jean Harlow se tirant une balle dans la tête; Chaplin ayant une liaison avec Lita Gray, âgée de seize ans - deviennent un argument de plus en faveur de la censure,

A la fin de 1921, c'est un tel déchaînement - plus de cent actes de censure dans trente-sept Etats - que, comme Louis B. Mayer le confie à King Vidor : « A ce rythme-là, il n'y aura bientôt plus d'industrie cinéma-

En décembre 1921, Saul Rogers, avocat de William Fox, fait circuler une lettre parmi les patrons des grandes entreprises cinématographiques. Avec une douzaine de ses collègues, Samuel Goldwyn (encore président de Goldwyn Pictures) suggère de créer un organisme corporatif et autorégulateur, une « association nationale de producteurs et de distributeurs de films », chargée de se pencher sur les problèmes aussi bien de censure que de production ou de fiscalité, qui est adressée dans ce sens à la Maison Blanche. Président du comité national du Parti républicain

en 1920. Havs est ministre des postes sous l'administration du président Harding. Le 17 décembre 1921, il rencontre les signataires à New-York et demande la période de Noël pour réfléchir. Le 14 janvier 1922, il accepte de devenir président de la Motion Picture Producers and Distributors of America (ancêtre de la MPAA actuelle). Surnommė «Mr. Clean» (Mr. Propre), William Hays, avocat, est né en 1879 à Sullivan, dans l'Indiana, et pour ses parents, dira-t-il, « une vie chrétienne signifiait les dix commandements, l'outodiscipline, la foi dans les moments troubles, lo Bible comme lo règle d'or. »

Grâce à ses relations politiques et aux fonds généreux provenant de l'industrie cinématographique. Hays est en mesure d'écarter les menaces les plus



Gloria Swanson dans « Tonight or never » (1931).

directes de censure gouvernementale. Il dépêche des négociateurs auprès des groupes civiques, des patrons de journaux, des législateurs. Les stars évitent les scandales trop publics. Les titres se font moins sensationnels, L'industrie est incitée à montrer au Hays Office les scénarios, afin qu'il la conseille sur les points potentiellement offensants.

Puis, dans un premier temps, en 1924, le Hays Office étudie les pièces et les romans qui vont être portés à l'écran. L'effort se fait plus général avec, en 1927, une liste « suggérée» de onze « A ne pas faire» et vingt-sept « Attention : prudence », sujets à manipuler avec soin et discrétion.

-La dépression de 1929 rend la situation plus tendue la compétition entre studios s'amplifie. Poussant vers le sensationalisme, ils jouent la carte du banditisme (James Cagney dans l'Ennemi public) et du sexe (Jean Harlow, bientôt Mae West).

Pour tenter de donner une image d'équilibre, Hays, assisté de Martin Quigley, éditeur catholique d'un journal professionnel, et du Révérend Daniel Lord, un jésuite, entreprend de rédiger ce qui deviendra le Motion Picture Production Code, qui sera adopté le 31 mars 1930. L'industrie pense que ce geste suffil pour apaiser le clan adverse. Elle est aussi parfaitement consciente qu'aucun appareillage administratif ne l'oblige à appliquer ce code.

Le clergé catholique prend alors le mors aux dents. En 1933, le cardinal Dougherty, de Philadelphie, interdit tout film aux catholiques. En avril 1934, un groupe d'évêques fonde la Ligue de vertu (la Légion de décence), dont le but est d'alerter les catholiques quant aux films à éviter. Les hiérarchies juive et protestantes emboîtent le pas, le Conseil fédéral des Églises prévient l'industrie que si le code n'est pas effectivement appliqué, il demandera au gouvernement l'établissement d'une censure fédérale.

La situation est sérieuse. « Les gens qui ovaient fondé et qui dirigeaient les studios: les Louis B. Mayer, les Harry Cohn, ont peut-être fait bien des bourdes. mais ce n'étaient pas des imbéciles, dit James Bouras. Ils avaient des produits - des silms - qu'ils vouloient distribuer aussi largement que possible, et sans ingérence. Or les films soumis aux disserentes commissions de censure étatiques ou municipales risquaient d'être coupés, ou interdits.

Un « sceau d'approhation » est créé; Joseph I. Breen, adjoint de William Hays, a désormais le pouvoir de le refuser à tout film en infraction avec le code. L'industrie, de son côté, s'engage à ne distribuer dans ses réseaux et dans ses salles aucun film non assorti du sceau de la commission, adoptant un véritable système d'autodéfense.

Tous les films présentés à Venise - de Griffith, Mamoulian, Borzage ou Howard Hughes - datent de cette période floue qui va de la rédaction du code, en 1930, à sa mise en application, en 1934. Quelques exemples, puisés dans le catalogue publié à l'occasion de la rétrospective :

L'ordre établi. Réalisé par Cecil B. DeMille, This Day and Age se déroule en partie dans les milieux estudiantins. Le 10 mai 1933, la Paramount envoie deux exemplaires du scénario au Comité, qui y voit trois problèmes :

a) « Les commissions de contrôle ten particulier celle de New-York) insistent sur lo nécessité de mointenir le respect vis-à-vis de l'ordre et de la loi. Elles ne tolèreront aucun manquement à l'encontre de ce sentiment. » Il est suggéré « d'atténuer certaines répliques. »

b) Il est nécessaire que cette histoire « ne soit pas interprétée comme un appel direct à une révolte

ouverte et un encouragement aux lycées à ne pus respecter l'autorité régulièrement constituée. (...) Je crois que, dans ce cas, le film se heurterait à des obstacles, »

c) Le troisième point porte sur l'usage de la fosse aux rats pour arracher la confession d'un gangster. « Cela nous paraît dangereux et susceptible d'offenser une grande partie du public, en particulier les femines...»

- Le sexe « agricole ». The Story of Temple Drake est tiré d'un roman de William Faulkner, Sonctuaire, au cours duquel Temple Drake (Myriam Hopkins) est violée avec un épi de mais. Lorsque le Hays Office apprend que la scène de violence charnelle momre le personnage de Trigger (que George Rast a resuse d'interpréter) ramassant un épi de mais, il insiste pour que la scène soit resournée dans une étable plutôt que

- Le sexe comme arme. Pour Baby Foce d'Alfred E. Green (écrit par Darryl F. Zanuck sous le pseudonyme de Mark Canfield), le Comité juge le scénario satisfaisant, mais souhaite attendre d'en voir le traitement à l'écran.

 Drogue et politique étrangère. Le litige concernam Meurtre aux Variétés porte moins sur la quasi-nudité des girls que sur la chanson Morahuana d'Arthur John Coslow. ( « Apaise-moi de la caresse, douce Marahuana, Aide-moi dans ına detresse, douce Marahuana, (...) Toi seule peux me rainener l'objet de inon amour, même si je sais que ce n'est qu'un rêve. » Le producteur cependani assure que rien à l'image ne soulignera la nature ou l'usage de la drogue.

Mais quelques mois plus tard, le 13 juillet 1934, le colonel Frederic L. Herron du département affaires étrangères de la MPPDA se fait l'écho auprès du hureau du code de l'inquiétude du département d'Etat qui voit les Etats-Unis attaqués à Genève par le Comité de l'opium de la Ligue des nations, parce qu'ils n'interdisent pas la culture de la plante dont est dérivée la marijuana.

Après des années durant lesquelles scénaristes et cinéastes s'en donneront à cœur joie pour contourner le texte au moyen d'allusions plus ou moins légères, le code commencera d'être hattu en hrèche dans les années 50, grâce à deux films d'Otto Preminger. La Lune était bleue - où le terme de «vierge» est employé sans qu'il s'agisse de la sainte - encourt les foudres du cardinal Spellman de New-York. Preminger décide de le sortir sans le sceau de la commission. Le film fait fortune. Puis l'Homme au bras d'or, qui traite des stupéfiants, conduira à un aménagement du code, dont certaines figures imposées sont désormais éliminées : plus question lorsqu'un homme et une femme s'enlacent sur un lit ou un sofa que l'un d'entre eux ait au moins un pied par terre, même si le couple est habillé. Plus question qu'un couple, même marié, couche obligatoirement dans des lits jumeaux.

« N'allez pas pour autont conclure, dit James Bouras, que les membres du Code Office étoietu rétrogrades. J'en ai connu qui étoient plus que libéraux. Ils n'étaient pas là pour exprimer leurs propres préférences morales, mais pour porter un jugement politique: quelles sont les mœurs de la société d'aujourd'hui, pour autant qu'on puisse les déterminer, et jusqu'où peut-on aller trop loin?\*

Il faudra attendre 1952, et l'interdiction dont est menace le Miracle, de Roberto Rossellini, pour que la Cour suprême opère le virage capital et fasse enfin entrer le cinéma sous la tutelle protectrice du premier amendement qui, décrète-t-elle, « n'établit pas de discrimination entre les diverses mêthodes de communica-

HENRI BÉHAR



Claudette Colbert et Clark Gable dans « New York-Miami » (1934).



Tous les films

nouveaux

de Jacques Rivette. vec Michel Piccoli. Jana Birkin, Emmanualle Béart, Merianne Denicourt. David Burusztein, Gilles Arbona. Français (4 hl.

D'après le Chel-d'œuvre inconnu, de Balzac, le film le plus intense, le plus achevé de Rivette, Grand Prix au der-

nier Festival de Cannes. (Voir le sup-

plement « Arts-Spectacles » du 29 août.)

Le Saint-Germain-des-Prés, salle G. de Beauregard, & (42-22-87-23); Les Trois Balzac, & (45-61-10-80); Max-Lindar Panorama, THX, 9 (48-24-88-88).

de John Singleton, avac Larry Fishburne, Cuba Gooding Jr., Ice Cube, Morris Chestnut. Amèricain (1 h 52).

A travers l'histoire de trois adolescents,

vie et toutes ses cruautés dans une ban-

VO : Gaumont Les Halles, dolby, 1" (40-

26-12-12[; Geumont Opéra, dolby, 2-|47-42-60-33[; Publicis Saint-Germain, dolby, 6- |42-22-72-80]; La Pagode, 7-|47-05-12-15[; Gaumont Ambessade, handicapés, dolby, 8- |43-59-19-08];

lieue noire de Los Angeles.

C'est dire!

leurs dérives, leurs problèmes, c'est la

La Beile Noiseuse

Boyz'n the Hood

# Gaumont Alésia, handicapés, dolby, 14-[43-27-84-50]; Gaumont Pernasse, dolby, 14- [43-35-30-40]. VF: Rex. 2- [42-36-83-93]; Peramount Opéra, dolby, 9 [47-42-56-31]; U.G.C. Gobelins, dolby, 13- [45-81-94-95]; Miramar, dolby, 14- [43-20-89-62]; Gau-mont Convention, dolby, 15- [48-24-42-27]; Pathé Clichy, 18- [45-22-46-01]; Le Gambetta, dolby, 20- [46-36-10-96].

### Jamais sans ma fille

de Brian Gilbert, avec Sally Field, Alfred Molina, Sarah Badel, Sheile Rosenthel, Mony Rey, Roshan Seth. Américain (1 h 55).

D'après l'autobiographie de Beity Mah-moody, le cauchemar d'une jeune femme dont le mari, un Iranien, décide de l'obliger à vivre selon les lois reli-gieuses musulmanes. Et les péripeties de sa fuite avec son enfant.

de sa fuite avec son enfant.

VO: Forum Horizon, handicapés, delby,
1\* [45-08-57-57]; Ciné Beaubourg, handicapés, dolby, 3\* [42-71-52-36]; U.G.C. Odéon, dolby, 6\* [42-25-10-30]; U.G.C. Rotonda, dolby, 6\* [45-74-94-94]; George-V, 8\* [45-62-41-48]; U.G.C. Biarritz, dolby, 8\* [45-62-20-40]; 14 Juilet Beaugrenelle, 15\* [45-75-79-79]; U.G.C. Maillot, 17\* [40-68-00-16]. Vf: Rex, hendicapés, 2\* [42-36-83-93]; U.G.C. Montparriasse, dolby, 6\* [45-74-94-94]; Saint-Lazere-Pasquier, dolby, 8\* [43-87-35-43]; Paramount Opéra, dolby, 9\* [47-42-56-31]; L.G.C. Lyon Bestille, dolby, 12\* [43-43-01-59]; U.G.C. Gobelins, handicapés, dulby, 13\* [45-61-94-95]; Mistral, 14\* [45-39-52-43]; U.G.C. Convention, dolby, 15\* [45-74-93-40]; Pathé Clichy, 18\* [45-22-46-01].

### Los Angeles Story

V F.: PATHÉ FRANÇAIS – MONTPARNASSE PATHÉ – FAUVETTES PATHÉ CLICHY – LES NATIONS

"Les Commitments" ont une pêche d'enfer. Ca chauffe dur et c'est drôlement drôle! LIBÉRATION

"Les Commitments" est un film tout feu tout

"Les Commitments" est un film en état de grâce.

Parker signe une mise en scène absolument remarquable, il parvient à rendre ces enfants de Dublin inoubliables. Vraiment inoubliables.

Alan Parker a réussi un film fort... La jeunesse d'aujourd'hui devrait lui faire un

Un film tonique et émouvant. LE OUOTIDIEN DE PARIS

Le réalisateur de Midnight Express et Birdy réus-sit son coup. On a vu les journalistes en fin de

Une merveille de spontanéité, d'humour et de simplicité.

Exceptionnellement efficace. On décolle littéralement de son fautevil en moins de cinq minutes.

DEPECHE MODE

Le film d'Alan Parker est aussi formidable que la

LE NOUVEAU FILM DE ALAN PARKER

COMMITMENTS

projo applaudir à s'en brûler les paumes.

Alan Parker est un cinéaste surdoué.

Les acteurs sont fantastiques. Tout est formidable dans ce film.

musique de son groupe.

flamme, dont on sort regonflé.

Une vraié cure de vitamines.

de Mick Jackson, avec Steve Mertin, Victoria Tennant, Richard A, Grant, Mariiu Henger, Sarah Jessica Parker, Susan Fortistal, Américain (1 h 30).

Relations houleuses et drolatiques entre un présentateur-météo à la télévision et une journaliste anglaise qui fait un reportage sur Los Angeles.

VO: Ciné Beaubourg, handicapés, 3· (42-71-52-36); U.G.C. Odéon, 6· (42-25-10-30); U.G.C. Rotonde, 8· [45-74-94]; U.G.C. Champs-Elyséas, handicapés, dolby, 8· (45-82-20-40); U.G.C. Opéra, 9· (45-74-95-40).
VF: U.G.C. Gobelins, dolby, 13· [45-61-64-65]. V.O. : PATHÉ MARIGNAN CONCORDE - GEORGE V - PATHÉ HAUTEFEUILLE 14 JUILLET ODÉON - FORUM HORIZON - ESCURIAL - 14 JUILLET BEAUGRENELLE 14 JUILLET BASTILLE - LES 7 PARNASSIENS - IMPÉRIAL PATHÉ

ÉVÉNEMENT DÚ JEUDI

JOURNAL DU DIMANCHE

TELE LOISIRS

Le Procès du rol

de Joeo Mario Grilo, avec Cerios Deniel, Aurelle Coazan, Antonino Solmer, Carlos de Medeiros, Gérard Hardy, Portugais (1 h 40). Fille du duc de Nemours et cousine de Louis XIV, Marie-Françoise de Savuie

est mariée au roi du Portugal, un fou dépravé, dit-elle, incapable d'assurer sa dynastie. Elle réussira à l'évincer pour épouser son beau-frère.

VO: 14 Juillet Odéon, 6 (43-25-59-83). The Voyager

de Volker Schlöndorff, avec Sam Shepard, Julie Delpy, Barbara Sukowa, Dieter Kirchlochner. Allemand-français-grec (1 h 57).

Agemand-trançass-gree [1 n 37].

Sam Shepard, ingénieur américain pour le compte de l'Unesco, voyage beaucoup. Il rencontre une jeune fille.

Julie Delpy, vers laquelle il est attiré.

Or il s'agit de la fille qu'il a eue avec Barbara Sukowa, et qu'il ne connaissait

VO: Ciné Beaubourg, handicapés, dolby, 3· (42-71-52-36]: U.G.C. Danton. 6· (42-51-10-30): U.G.C. Siarritz, 8· (45-62-20-40]: U.G.C. Lyon Bastille, 12· (43-43-01-59); Mistral, handicapés, 14· (45-39-52-43): U.G.C. Convention, dolby, 15· (45-74-94-94): U.G.C. Montparnasse, 6· (45-74-94-94): U.G.C. Convention, 9· (45-74-94): U.G.C. Convention, 9· ( [45-74-93-40].

VF: U.G.C. Montparnasse, 6- [45-74-94-94]; U.G.C. Opéra, dolby, 9- [45-74-95-40]; U.G.C. Gobelins, 13- [45-61-94-95]; Pathé Clichy, 18- [45-22-46-01].

La Vie, l'Amour... les Vaches

avec Billy Crystal, Daniel 6tem, Bruno Kirby, Jack Palance. Américain (1 h 55). Un cadre quadragénaire et dépressif pan eu vacances dans le Far-West avec

deux de ses copains. Ils devront mener la vraie vie de cow-boy et emmener un roupeau de vaches dans le Colorado. Malgré quelques réticences, et après quelques déboires, ils retrouvent la joie de vivre.

## Sélection **Paris**

### Les Branches de l'arbre

de Satyajit Ray, avec Ajit Bannerjee, Heradan Bannerjee, Soumitra Chatterjee, Ocepankar De, Ranjit Mullik, Lily Chakravarty. Franco-indien (2 h 10). Une famille - le père, le grand-père, les

nasse, 14 (43-20-12-06). quaire garçons avec femmes et enfants

 réunie pour l'anniversaire du père, victime d'une crise cardiaque. C'est lout et c'est merveilleux.

### VO: 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83). Delicatessen

de Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet, avec Dominique Pinon, Marie-Laure Dougnac, Jean-Claude Oreyfus, Karin Viard, Rufus, Ticky Holgado. Français (1 h 37).

Le succès tranquille de cette histaire bariot continue. Hollywood en a racheté les droits pour en faire sa version. Ce sera forcément tunt autre chose. Mieux vaut le voir, et le revoir, dans son humour original.

### U.G.C. Triomphe, 8- (45-74-93-50); U.G.C. Gobelins, 13- (45-61-94-95).

### Homicide

de David Mamet, avec Joe Mantegna, William H. Macy, Natelija Nogulich, Ving Rhames, J. S. Block. Américain (1 h 40).

C'était le film d'ouvenure, hors compétition, du Festival de Cannes. Un faux polar, bien tordu, dont l'intrigue sert de prétexte à la description acerbe des « conflits ethniques ». En pleine actua-

VO: Forum Horizon, handicapés, dolby 1" (45-08-57-57); Pathé impérial, 2" |47-42-72-52); Pathé Hautefeuilla, dolby, 8" (46-33-79-38); George V, 8" (45-62-41-46); Pethá Merignan-Concorde, 8- (43-59-92-82); La Bastille, handicapés. dolby. 11. (43-07-48-60) Escurial, 13 |47-07-28-04|; Sept Par nassiens, dolby, 14 |43-20-32-20|.

### Simple mortel

de Pierre Jolivet, avec Philippe Vulter, Christophe Bourseiller, Nathalia Roussel, Ruland Giraud. Français (1 h 25).

Recevant des messages en gaélique ancien, un jeune homme, spécialiste en langues disparues, s'aperçoit qu'il a été élu par des êtres mystérieux, invisibles. Le fantastique investit le quotidien, l'angoisse et la folie s'emparent du héros.

Forum Orient Express, handicapés, 1 (42-33-42-26); Pethé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); Pathé Français, 9 |47-70-33-88| ; Fauvette, 13 |47-07-55-88| ; Gaumont Alésia, dolby, 14- |43-27-84-50| ; Pathé Muntpar nasse, 14: [43-20-12-06]; Gaumont Convention, 15- [48-28-42-27]; Pathé Wepler II, 18- [45-22-47-94].

### Une époque formidable...

de Gérard Jugnot, avec Richard Bohringer, Gérard Jugnot, Victoria Abril, Ticky Ortega, Eric Prat. Français (1 h 30).

Vovage chez les nouveaux pauvres de Paris, à la suite d'un ex-cadre supérieur. Le thème est semblable à celui du film de Mel Brooks Chienne de vie. l'humour est différent.

George V, 8 (45-62-41-46) ; Pathé Fran-cais, 9 (47-70-33-88) ; Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); Pathe Muntpar-

### Classique

### La Bastille reçoit

La grande salle de l'Opéra-Bastille, nonobstant sa froide acoustique (préférable cependant à celle de Pleyel, beau-coup trop réverbèrée et – pour le répertoire de la fin du dix-neuvième siècle à celle, trop sèche, du Théatre des Champs-Elysées) est un lieu idéal pour recevoir les grands orchestres en tournée. Son rapport confort/prix (de 40 F à 290 F la place) rassure quand d'autres théâtres annoncent des tarifs exorbitants pour la saison qui vient (1500 F la place la plus chère pour la Philhar-monie de Vienne et Carlos Kleiber, au TCE). Faire commencer les concerts à 20 heures n'est pas, non plus, une mau-

Le 6 septembre, l'Orchestre de Boston y donnera Central Park in the Dark de Charles Ives, la Huitième Symphonie de Beethnyen et le Concerto pour orchestre de Bartok. Un programme sur mesure pour Seiji Ozawa, Il est simplement regrettable que Benjamin Pasternak, ce magnifique musicien qui a rem-porté, en 1989, le Concours des concours organisé par la salle Gaveau, pianiste de la tournée internationale de forchestre, ne joue pas à Paris.

Le 10, la Staatskapelle de Dresde et Colin Davis vienneat dans un pro-gramme moins gratifiant (sa seconde partie tout du moins). Mais, cet orchestre, fun des plus cultivés du monde, est justement insurpassable dans ce réper-toire...

Opéra-Bastille, les vendredi 6 septembre et mardi 10 septembre, à 20 hepres, Tél.: 44-73-13-00,

### Besançon an 43

Fandé en 1948, le Festival de Besançon navigue entre deux eaux depuis quelques années. A côté de son prestigienx concours de chefs d'orchestre, il propose une programmation qui ne fait qu'évoquer les glorieuses soirées d'an-tan. A la décharge de sa direction artistique, il faut reconnaître que les prix pratiqués par les « grands » orchestres, les «grands a chefs, les «grands» solistes ont change en trente ans, que leurs exigences en matière de salle de concerts ne sont plus les mêmes que dans la décennie d'après-guerre (Besancon n'a pas de salle vraiment digne de

Mais cela n'explique pas pourquoi Patrick Fournillier et le Sinfonietta de Picardie ont été programmés dans la Symphonie « Héroïque » de Beethoven? Voilà une ceuvre dont l'effectif instrumental excède celui de cette formation de vingt-neuf musiciens. Il va donc fal-loir faire appel à des musiciens supplé-mentaires – même si elle est donnée dans sa version originale. N'y a-t-il pas dans sa version originale. N'y a-t-il pas assez d'œuvres écrites pour ce type d'orchestre? Et un festival qui se veut international peut-il présenter un chef et un nrchestre qui, sans forcement démériter, ne peuvent se mesurer à ce que le public attend de l'un des chefs-d'œuvre les plus enregistrés du répertoire? (le jeudi 5 septembre). En revanehe, qu'elle belle idée d'avoir invité la jeune pianiste soviétique Lylia Zilberstein à jouer le Konzerstück de Weber et la Burlesque de Strauss, avec l'Orchestre symphonique de la Radio de Budapest! Les pianistes de cette trempe sont rares (le 6 septembre).

Festival de Besançon, les 5 et 8 septembre, Palais des sports et Grand Kursaal, à 20 h 30. De 130F à 260F, Tél. : 81-80-73-26.

### Rock

### Léon Redbone

Léon Redbone s'est glissé dans une déchirure da enatinum espace-temps : en prise directe sur les années 20 et 30, il revient au temps où le blues et le country se croisaient et s'enrichissaient mutuellement. Il est drôle aussi, ressemble à Groucho Marx, chante d'une voix invraisemblable comme sortie d'un gramophone à pavillon. C'est la première fors qu'il se produit en France depnis environ quinze ans, c'est un événement à ne nas manurer. pas manquer.

### Le 7. La Cigale, 20 h 30. Tél. ; 42-23-38-00. Location Frac. 142 F. De la Soul

De la Soul a tonjours voulu pousser le rap un peu plus inin que son mouve-ment naturel ne le porte. Sor disque, en tout cas, car leur dernière tournée fut extraordinairement décevante. Cette fnis, le trio new-yorkais propose un spectacle mis en scène, réfléchi. Au risque de déconcerter le public du rap habitué aux happenings désordonnés qui étaient jusqu'ici la marque du

Le 8. Olympia, 20 hourse 146, 47-42-25-49, 130 F.

### Jazz

### Turk Mauro Daniel Huck and Friends

Mauro jone fort comme un Turc. Il donne au baryton une souplesse et une verdeur que ne masque jamais la puis-sance d'expression. Daniel Huck est complet : brillant improvisateur vocal, bon instrumentiste, drôle. La réunion a toutes les chances de tourner au

**AUJOURD'HUI** 



Un film étonnant et détonnant "HIDDEN AGENDA" est une grenade dégoupillée tendue à bout de bras.

**ACTUELLEMENT** 

L'Irlande telle qu'on vous la cache.

LE FIGARO

Une critique au sabre de la société britannique qui laisse des envies de colère dans la bouche.

Un thriller sans fioritures, sans faille, sans faiblesse.



تند ـ

1. W. a. 1 . c.

of the American

The second section is

and the second

A STATE OF THE STA

grander of American

and the same of th

1 6 FM

بالمعتبثة وجروا والأوا

شومصده. دم .

A CONTRACTOR OF THE STREET

----

the building the billion 

**洋羅莉莎提** ...

**建设设施的 中国中国** 

CAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

Marine Pet Sill Tone or and the second of th The second of th A STATE OF THE PARTY OF THE PAR THE PERSON NAMED AND ASSESSED.

Frank De to tal 142 15.

Mar Stational residence of the second The late the first and the factor of the Total school which provides to BOTH ON MARKET THE THE PARK THE VICE Appendix on these or the des factores and factorism wit answer is discuss to

mélange détonnant. De toute façon,

### Les 6 et 7. Petit Opportun, 23 heures. Tél.: 42-36-01-36.

### Marcel Zanini et son orchestre

Son tube stupide et métaphysique (Tu veux ou tu veux pas ?) lui sert de cache sexe. Sa touche impayable tient lieu de fausse pose parce qu'elle est sa stricte vérité (chapeau british, lunettes rondes, moustaches). Zanini joue, comme habité par l'esprit de Lester, sans jamais l'imiter, le démarquer ou l'évoquer. Mêmes instruments, le ténor et la clarinette. C'est un des personnages troublants de l'époque. Portrait en pied par son fils, Marc-Edonard Nabe, dans son journal Nabes's Dream.

### Le 10. Petit Journal Saint-Michel. 21 heures. Tél. : 43-28-28-59.

### Gordon Beck Sylvain Benf Hein Van de Gevn

Le pianiste anglais est en club, en trio, sans drummer. A ses côtés, Sylvain Beuf, saxophoniste qui monte. Bien. Toutes les raisons de s'installer dans la cave, à proportions de mouchoir de poche, du Petit-Opportun sont réunies. Est-il besoin d'ajouler que voir et entendre Hein Van de Geyn à quinze centimètres de sa contrebasse (peutêtre même à califourchon sur le chevalet de son instrument), est une chance inouïe?

Le 10. Petit Opportun, 23 heures. Tél. : 42-36-01-36,

...

 $N, V, (\underline{\mathcal{L}})$ 

· .. /65

1.11.1.

A Commence of the second

F 5 7 7 7 7 7 1

4.00

a 150mm 

> . 110 BMS 80 P. 1 8

157

## ---Spectacles nouveaux

### **Calamity Jane**

Jacques Rosny.

de Jean-Noël Fenwick, mise en scène de Jacques Rosny,

Calamity Jane, pionnière du Far-West, le vrai, est un personnage légendaire. Mais la pièce de Jean-Noël Fenwick cherche à cerner au plus près la réalité de cette femme exceptionnelle, d'après les lettres qu'elle a adressées à sa fille.

Montpamasse, 31, rue de la Galté, 14-. A partir du 10 septembre. Du mardi au samedi à 21 heures. Matinée samedi à 17 h 30, dimanche à 15 h 30. Tél. : 43-22-77-74. De 90 F à 250 F.

L'ALSACE AUX HALLES 16, rue Coquilière, 1"

**RIVE GAUCHE** 

NOS ANCETRES LES GAULOIS 46-33-66-07 et 66-12 39, rue Saint-Louis-en-l'Île, 4

RESTAURANT THOUMIEUX 47-05-49-75 79, rue Saint-Dominique, 7-

### Colère et Tendresse

de Daniel tvernet et Eve Briceire, d'après Louis-Ferdinand Céline, mise en scènz de Daniel tvernel, avec Daniel tvernel, Jean Saudray et

La vie de Céline, adolescent famélique,

polémiste acharné. Avant qu'il se four-Montparnasse (Petit), 31, rue de la Gafté, 14- A partir du 10 septembre. Du mardi eu semedi à 21 heures. Metinée

### dimanche à 15 h 30. Tél. : 43-22-77-74. 70 F et 120 F. Cuisine et dépendance

de Jean-Plerre Bacri et Agnès Jacui, mise en scène de Stephan Meldegg, evsc Zabou, Jsan-Ptarre Sacri, Jean-Pierre Darroussin, Agnès Jacui et

Toutes les questions que vous n'osez pas vous poser sur l'amour et ses conséquences, sur le choix de l'être aimé, les personnages de Jean-Pierre Bacri les posent et y répondent.

Le Bruyère, 5, rue La Bruyère, 9-. A partir du 6 septembre. Du mardi au samedi à 21 haures. Metinàe dimanche à 15 heures, Tél. ; 48-74-76-99. De 95 F à 190 F.

### Escurial

# de Michel Ghelderode,

oe michel Cheiderdoe, mise en scène de Philippe Pastot, evsc Imagin'Action-Compagnie du regard. Jeu de ponvoir et de masque entre une

reine et sa servante. Le tragique et le grotesque d'un auteur excessif, grincant, trop peu connn. Roseau-Théâtre, 12, rue du Renard, 4, A

partir du 10 septembre. Du mardi au samedi à 18 h 30, Matinée dimenche à 15 heures. Tél. ; 42-71-30-20. 70 F et

### L'Eté

### de Romain Weingarten, be noman wengaren, mise en scène de Gildas Bourdet, avec Loic Houdré, Daniel Langlet, Isabelle Mazin et Dominique Pinon.

Reprise d'un succès de la saison dernière, une merveilleuse histoire de chats et d'enfants, cruelle bien entendu. irrésisiblement drôle, l'une des meillenres mises en scène de Gildas Bonr-

detamenas e audates a -- 1500 Théâtre national de la Collina, 15, rue Matte-Brup, 20-, A partir du 10 septem-bre. Ou mardi au samedi à 21 heures. Matinée dimanche à 16 heures. Tél. : 43-66-43-60. 110 F et 140 F.

### Le Grand Cérémonial

# d'Arrabal,

de Jean-Louis Terrangie, avec Pietre Pirol, Michèle Laurence. M.-F. Saint-Dizier, Michel Lesprit et Sylvie Rouxel. La passion arrabalienne est un grand

cérémonial innocent et incestueux, nn

jeu sado-maso où les larmes coulent de

Théâtre du Tambour royal, 92-94 rue du Faubourg-du-Temple, 11-. A partir du 10 septembre. Du mardî au samadî à 21 haures. Metinés dimenche à 15 heuras. Tél.: 48-08-72-34. 90 F et

a Ambiance musicale = Orchestre - P.M.R. : prix moyen du repas - J... H. : ouvert jusqu'à... beures.

DINERS

TERRASSES — PLEIN AIR

ALSACE A PARIS 43-26-89-36

9, pl. Saint-André-des-Arts, 64 - Selons CHOUCROUTES, Grillades, POISSONS

DÉGUSTATION D'HUITRES ET COQUILLAGES

Pâtieserie - Grands crus d'Alsace

MARMITE D'OR de la cuisine créole. Recommundée par BOTTIN GOURMAND, PLANO le soir, A midi menus 110 F et 159 F. F. sam. midi et dim, midi. CUISINE TRADITIONNELLE: POISSONS, coquilles St-Jacques, CONFIT, magret, FOIE GRAS FRAIS de canard, GIBIERS en saison. Env. 250 F. OUVERT LE SAM, SOIR.

SPÉCIALITÉS INDIENNES. « De tous les indiens, celui-là est de très loin le meilleur et le plus authentique. » Christian Millau (Gault-Millau).

### Les Larmes amères

### de Petra von Kant d'après R.-W. Fassbinder,

mise en scène décors Jacques Oursin, sysc Pénélope Perdereau, Diene Wetteau, Else Nizard, Séverine Batiar, Toute l'œuvre de Fassbinder tourne autour de la différence, de l'exclusion, du bonheur inaccessible. Petra vor

Kant ne fait pas exception. Le Funambuls Théâtre-Restaurant, 53, rue des Saules, 18-. A partir du 10 septembre. Du mardi au samedi à 21 heures. Matinée dimanche à 15 heures. Tél. : 42-23-88-83. De 50 F à 85 F.

### Le Mémorial de Sainte-Hélène

d'Yves Gourvil, mise en scène de l'auteur, avec Serge Noël et Yves Gourvil.

L'exil de Napoléon, entouré de quel ques sidèles, à Sainte-Héléne. La sin d'un aigle.

Théâtre Gérard-Phliipe, 59, bd Jules-Guesde, 83000 Saint-Oenis. A partir du 5 septembre. Les lundi, mardi, jeudi, ven-dredi, samedi et dimanche à 20 h 45 jet le 14 septembre), Tél. : 42-43-00-59. 77 F.

### Richard II

### de William Shakespeare.

mise en scène d'Yves Gasc, avec Laurent Terzieff, Michel Etchaverry tsebelle Thomes, Pescale de Boysson Marianne Lewandowski, C. Baltauss, 1 Bateau, V, de Bouard, O. Srunhes, S, Cassard, M. Chaigneau, M. Chalmeau, X. Florent, J. Gouley, G. Guarderes, R. Hermantier, F.-X. Hoffmann et P.

Roi lourmenté, personnage ambigu qui détruit ce ou'il aime avant d'être luimême détruit. Et e'est la triste histoire de la mort des rois... L'un des plus beaux rôles shakespeariens.

Atelier, 1, place Charles-Dullin, 18., A partir du 10 septembre. Ou mardi au samedi à 20 h 45. Matinéa, samadi at dimanche à 15 h 30. Tél. : 46-06-49-24. De 120 F à 240 F.

### Voltaire-Rousseau

# de Jean-François Prévand, mise en scène de l'auteur, evec Jaen-Paul Ferré et Jaen-Luc

Reprise d'un grand succès qui avait pris quelques vacances, la confronta-tion imaginée entre deux philosophes ennemis, géniaux, et finalement aussi cyniques l'un que l'autre. Gaîté-Montparnasse, 28, rue de la Gaîté,

14. A pertir du 4 septembre. Du mardi au samedi à 20 h 45. Matinée samedi à 43-22-16-18. De 110 F à 200 F. Voyage dans la Lune.

### d'après Cyrano de Bergerac

# mise en scène de Pascal Monga, avec Gilbert Ponte.

Cyrano l'auleur. Un grand délirant qui revait d'aller dans la lune et inventail la science-fiction.

Théàtre de la Main-d'Or-Belle-de-Mal, 15, passage de la Mein-d'Or, 11°. A partir du 10 septembre. Du mardi au samedi à 21 haures. Metinée dimencha à 17 haures. Tét.: 48-05-67-89. De 70 F à

RIVE DROITE

### **Paris**

### Jean Dubuffet, ies dernières années

Le Dubuffet d'après l'Ourloupe, celui des grands Théatres de mémoire, des Psycho-Sites avec personnages, des Mires solaires qui brouillent la vision. et des Non-Lieux aux ultimes traces de l'activité mentale, juste avant le noir. Epoustouflant d'énergie.

Galeries nationales du Jsu ds Paums, place de la Concorde, Paris 8- Tél.: 42-60-69-69. Tous les jours sauf lundi de 12 haurss à 19 haurss, semadi, dimanche de 10 haures à 19 haures, mardi jusqu'à 21 h 30. Jusqu'au 22 septembre. 30 F.

### El Lissitzky

Le parcours du combattant de l'un des principaux acteurs de l'avant-garde en Union soviétique, au lendemain de la Révolution. Le temps du constructivisme, quand les plasticiens cher-chaient à faire rimer art et utopie, peinture et société, abstraction et lan-

Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 11, av. du Président-Wilson, Paris 16-Tél, : 47-23-61-27. Tous les jours sauf lundl et jours fériés de 10 heures à 17 h 30, mercredi jusqu'à 20 h 30. Jua-qu'au 13 octobre, 30 F.

### Aldo Rossi par Aldo Rossi

L'un des penseurs-phare du renouveau architectural de deux dernières décennies, chantre d'une continuité historique revisitée par une poésic parfois grinçante. Aldo Rossi s'est lui-même mis en scène, avec intelligence, et cela ajoute le plaisir visuel à l'interèl intel-lectuel.

Centre Georges-Pompidou, gelarie du CCI, place Georges-Pompideu, Paris 4-. Tél.: 42-77-12-33. Tous les jours sauf maril de 12 heures à 22 heures, samedi, dimanche et jours fériés da 10 hautes à 22 heures. Jusqu'au 30 sep-

### Geer Van Velde, dessins

Calmes, médités, apparemment fra-giles, les dessins d'un peintre hollan-

### dais (1898-1977) qui s'étail fixé à | Paris, dont l'œuvre, toute d'architecture de lignes et de plans brisès, est lieu de passage, fenêtre ouvrant sur le monde intérieur.

Centre Georges-Pompidou, Cabinet d'art graphiqus, 4º étage, place Georges-Pom-pidou, Paris 4º. Tél. : 42-77-12-33. Tous les jours sauf mardi de 12 heures à 22 hauras, samedi, dimanche da 10 heures à 22 heures. Jusqu'au 15 sep-tembre. 24 F.

# Régions

### Belfort

### Daniel Pommereulle

« Le cosmos, les abysses, l'horizon sont nos lignes de fuite, les trois points qui rendent possible ma réflexion », dit Pommereulle, un sculpteur qui ne cède nas à la facilité dont l'œuvre denuis treote ans, volontiers egressive, mais pas seulement, est présentée à Belfort pièces monumentales récentes) el à Dôle (sculptures anciennes).

90000. Tàl. : 84-28-52-96. Tous les jeurs de 8 haures à 12 haures et de 14 heures à 19 heures. Jusqu'eu 30 sep

### tembre, 12 F. Lyon

### L'amour de i'art

L'amour de l'art » est le titre de la première Biennale d'art cootemporain de Lyon, qui n'est pas une mince affaire : son objectif est en effet de témoigner de la vitalité de l'art en France, Qui pourrait bien être atleint, Thierry Raspail et Thierry Prat, qui en sont les organisateurs, ont ratissé large: soixante-neuf artistes sont au rendez-vous, opté pour des générations et des genres différents, et l'éclectisme ambiant dans la halle Tony-Garnier, le point de rencontre principal de la manifestation, est de bon aloi.

Halte Tony-Gernier, 20, placa Antonin-Perrin, Lyon 7. Musée d'ert contempo-rain, 16, rue Président Edouard-Herriot, Lyon 1". Elac, Centre d'échanges de Perracha, Lyen 1-. Teus les jours de 12 heures à 19 heures, jusqu'au 13 ecto-bre inclus. Noctumes jusqu'e 22 heures les mardis et vendredis et la samedi 21 septembre. Entréa 30 francs ipour les

### Laszio Moholy-Nagy

Cet ancien du Bauhaus (1895-1946) aura été un chercheur-plasticien des plus éclectiques tout au long de sa carrière. La rétrospective de Marseille en tèmoigne, qui présente des peintures, des photographies, des photogrammes, des films, des sculptures en verre, en bois, en métal chrome...

Musés Cantini, 19, rus Grignen, 13006. Tél.: 91-54-77-75. Tous les jours de 10 heurss à 17 heurss, samedi, dimanche de 12 heures à 19 heures. Jus-

### Gustave Moreau et ia Bible

Du peintre symboliste, on conoaît bien la mise en scène des femmes fateles. Salomé ou Dalila, qui fescinerent Huysmans, Redon, et André Breton. Moins les tableaux évoquant la chaste Suzanne, et encore moins le Chemin de croix peint pour l'église de Decazeville, que le peintre evait voulu anonyme. Il figure dans l'exposition réalisée è partir du fonds du musée Gustave-Moreau, s Paris.

Musée national message biblique Marc-Chegall, evsnus du Doctsur-Mànard, 06000. Tél.: 93-81-75-75. Tous les jeurs seuf merdi de 10 heurss à 19 heures. A pertir du 1° octobre de 10 heures à 12 h 30 et ds 14 heures à 17 h 30, Jusqu'au 7 octobre. 24 F.

## Saint-Paul-de-Vence

### Nicolas de Staël

En quelque cent tebleaux venus de par-toul, l'ilinéraire tendu d'un peintre exigeant, pris entre abstraction et figura-tion, qui cherchail à ramener sa vision des objets et du paysage à une construction essentielle. Il s'y brûla les

Fondstion Maeght, 08570. Tél. : 93-32-81-63. Tous les joure de 10 heurea à 19 heures. Jusqu'au 22 septembre.

### Sigean

### Geer Van Velde

Geer Van Velde le Hollandais, en quelque cinquante peintures et uoe tren-taine de dessins. Dans un nouveau licu pour l'art, tout près d'un lac et à deux pas de la Méditerranée. Ce lieu, on le doit à Piet Moget, un peintre capable de s'emouvoir tres fortement auprès d'œuvres qui ne sont pas de lui, et qui depuis longtemps défend la peinture de

Hameau du Lac. 11130. Tél. : 68-48-14-81. Tous les jours da 15 heures à 21 h 30, Jusqu'au 30 septembre. 15 F.

M

REV

m

# "BEAU ET POIGNANT"

# REII



"UN CHEF-D'ŒUVRE"

BANDE DIGHNAE DUFTM WES

VO: LA PAGODE-GAUMONT AMBASSADE-GAUMONT LES HALLES-GAUMOUT ALESIA-GAUMONT OPERA-GAUMONT PARNASSE-PUBLICIS SAINT GERMAIN

PERDYMERIE: USC ULIS-CARREFOUR PANTIN-FLAVACES SANCELLES-ARTEL BOSKY-PATHE BELLE EPIKE THIAIS: 4 TEMPS LA DEFERSE. STUDIO PARLY 2-DALTOU SEVRAR-CALYPSO VIRY CHATILLON



Cette photo e vraiment fait le tour du monde. Comme image d'une ermée eméricaine triomphante qui vient d'arracher l'île d'Iwo-Jima eux Jeponaie. L'une des reconquêtes les plue meurtrières de le guerre du Pecifique. Elle fit 6 800 morts chez les marines et plus de 20 000 chez les Jeponais, qui se défendirent jusqu'eu demier homme. lo-Jima servit ensuite de tête de pont pour le bombardement du Japon. Symbole comme déjà statufié de l'élen guerrier, le photo e depuis servi de modèle à un gigentesque mémoriel à Weshington.

L'euteur du cliché, Joe Rosenthal, correspondant pour Associeted Press de New-York, se souvient de ce 23 février 1945 :

« J'svais déjà beeucoup bourlingué avec les marines dens différents coins du Pecifique. Cette fois, nous étions sur lo-lime depuis cinq jours, cinq jours de durs combets. Je m'étais ebsenté sur un navire de le Navy pour développer mes photos. De retour sur la plege, on m'ennonce qu'une patrouille vient de partir pour le mont Suribachi, le sommet de l'île. Seule une attaque frontale pouveit essurer la



victoire. Je me suis dit que cette journée était décisive. Il falleit retrouver l'avant-garde. L'ascension fut rude. Les gars lançaient des grenedes pour se protéger des ennemis embusqués. Arrivé au sommet, j'ai vu les premiers soldats planter un petit drapeau. J'ai commencé à travailler et j'ai vu un marine qui tenait un drapeau beaucoup plus grand sous le bras. Le premier, c'est pour le souvenir, m'e-t-il dit. Celui-ci, c'est pour que les copains le voient de partout.

Deux drapeaux, cela eurait ennulé tous les effets. J'ai attendu qu'il plante le grand drapeau. Je manquais de recut, la photo risquait d'être mai cadrée. J'ei bricolé une plate-forme de fortune avec des pierres il fallait faire vite. Je suis redescendu, le cliché est parti pour New-York sans que je puisse le voir. Cinq jours plus tard, j'si reçu par radio des félicitations d'AP. Ai-je eu le sentiment de réussir un cliché historique? Pas vraiment. Je ne suis pas une vedette mais juste un photographe

qui e eu de la chance, le temps d'un instantané. Je

dirais que la photographie

AU TROISIÈME FESTIVAL DU PHOTOJOURNALISME DE PERPIGNAN

# L'Amérique sans clichés

Le photojournalisme américain est au centre du troisième Festival de Perpignan, qui ouvre ses portes le 7 septembre. Trente-trois expositions et sept projections sont au programme de ce rendez-vous mondial de l'image de presse.

LLE n'est pas jolie, l'Amérique, quand elle se regarde à travers, l'objectif de ses photographes. Ici, point de Doisoeau, Ronis, Boubat pour jeter un regard tendre sur les gens ordinaires. Les figures de la photographie américaine avaient donné le ton. Sansabri par milliers (Jacob Riis, 1888), enfants épuisés dans les mines de charboo (Lewis Hioe, 1910), migrante accablée (Dorothea Lange, 1936), gueule ensanglantée collée au pavé new-yorkais (Weegee, 1940)... Faut-il que le mythe soit insupportable pour que les grandes images sociales du Nouveau Moode s'acharnent à le démolir!

Uo demi-siècle plus tard, les priocipaux photographes d'outre-Atlantique oot toujours la dent dure contre les clichés de l'. American way of life. La spécifi-

cité du photojournalisme américaio est là, dans ce cocktail d'images contradictoires, explosives et excessives, que le Festival de Perpignan présente à partir du 7 septembre (la moitié des trente-cinq expositions soot coosacrées aux Etats-Unis). D'un côté, le drapeau étoilé fiérement planté en 1945 sur l'île d'Io-Jima; de l'autre, l'enfer du crack à New-York par Eugene Richards, certainement le meilleur représentant d'un pholojournalisme «engagé» (lire ci-dessous l'article de Fred Ritchin).

«Engagé», «coocerné», «impliqué». Peu importe les mots, Eugeoe Smitb, un Américaio tourmenté, a inventé le genre, bieo entreteou par quelques rebelles oew-yorkais qui donnent autant à voir sur leur sujet que sur eux-mêmes. Perpignan-90 avait présenté les «chieos fous» de l'agence JB Pictures, dont Marc Asnin (plongée dans l'extrême droite américaine) et Mark Peterson (série de nuit sur «La cuisine de l'enfer», quartier de New-York ou règneot drogue et prostitution). Cette année, c'est le tour d'Eugene Richards, mais aussi de Jeff Jacobson, dont les couleurs chromos soot féroces pour les années Reagan, et de la Texane Maggie Steber (agence JB Pictures), qui s'affirme « citoyenne du tiers-monde, où les peuples sont plus civi-

cité du photojournalisme américaio est là, dans ce lisés ». Et d'ajouter : «Les magazines de New-York sont cocktail d'images contradictoires, explosives et exces-

Leooard Freed a toujours pris le contrepied de cet engagement, s'entêtant dans la photographie alors que le grand Steicheo lui conseillait de devenir camionneur. Le mot « vérité » l'insupporte, tout comme les photos univoques et manichéennes. La rêtrospective de ce natif de Brooklyn (1929), auteur de deux séries historiques sur les « Noirs dans une Amérique blanche » et la police de New-York, montre combien l'auteur passe plus de temps à comprendre ses sujets qo'à défendre une quelconque thèse.

Mais, qu'ils veulent mootrer ou prouver, tous savent de qui tenir. Tous ont dans la tête la mission photographique de la Farm Security Administration (FSA), chargée de 1935 à 1943 d'« enregistrer sur pellicule autant que nous pouvions de l'Amérique en ce qui concerne les gens de la terre», affirmait soo patron, Roy Stryker. S'ils oot «enregistré», ils ont aussi « dénoncé»: la maladie, la famine et la misère. Walker Evans, Dorothea Lange, Russel Lee et Ben Shahn sont les photographes les plus illustres de la FSA, où sont répertoriés 270 000 documents. Mais il y avait

aussi Carl Mydans et Gordon Parks, survivants de l'aventure et présents à Perpignan. Mydans reste le père du photojournalisme moderne – il a participé à la creation de *Life* en 1936 – et Parks le premier photographe noir engagé par le magazine américain, maniant aussi bien le stylo, l'appareil photo que la caméra.

En mars 1968, un mois avant l'assassinat de Martin Luther King, Gordon Parks présentait dans Life un reportage fleuve – texte et images – sur la condition misérable des Noirs dans les ghettos. Plus de vingt ans après, le magazine américain publiait des photos prises par des gamins noirs sur leur vie quotidieone. Surprise! Les images de Daniel Hall (10 ans), Dion Johnson (13 ans) et Chris Heflin (9 ans) – exposèes à Perpignan – s'opposent au regard désespéré des adultes. Sans doute parce que les opérateurs o'ont pas encore perdu leur innocence, Leurs photos sont joyeuses, optimistes, fraîches, « des images d'amour parmi les ruines».

MICHEL GUERRIN

1500

Marie Company of the Company

\* « Visa pour l'image », troisième Festival international du phntnjamrnalisme de Perpignan. Expositions du 7 an 22 septembre 1991. Conférences, débats et projections du

# Les blessures d'Eugene Richards

par Fred Ritchin

E son propre aveu, la photographie n'intéresse pas Eugene Richards, même si sa réputation n'est plus à faire : lauréat d'une douzaine de prix et de hourses importantes, membre de l'agence Magnum et auteur de six livres. Mais ce ne sont pas le cadrage, la lumière ou la compositioo qui le motivent. Les discussions esthétiques oot pour lui peu d'attrait. Les murs des musées oe le tentent pas.

Ce sont les gens dans ses images qui l'obsèdent, leurs épreuves, leurs histoires, la manière dont la société leur vient en aide ou les hlesse, les êtres qu'ils sont devenus. Il n'existe peut-être pas d'autre photographe contemporain qui ait explore avec tant de pro-fundeur et d'achamement les multiples facettes du paysage des pauvres, des malheureux, des malades, des marginaux de l'Amérique. En un temps où la presse préfère le haut de gamme à la sobriété du réel, où l'image favorite d'nn conflit important a été prise du point de vue d'une bombe et non d'une personne, c'est un poste souvent solitaire que celui qu'occupe, depuis vingt ans, Eugene Richards. Ce moderne traditinnaliste se soucie de rapporter ce qu'il nhserve autour de lui sans beaucoup d'égard pour ce qui est à la mode. Et si beaucoup de ses sujets sont pauvres ? Et alnrs? dit Richards: c'est la condition de la plupart des gens au mnnde.

«Je suis abasourdie. Là, juste sous mes doigts,

grosse comme une boulette de chewing-gum, mais plus dure, comme un bouchan de tube dentifrice. Je la palpe encore, et man ventre saute dans ma poitrine ». Tels sont les premiers mats mémorables de Exploding inta Life (Une oaissance explosive), un livre écrit par Dorothea Lyncb, qui partagea longtemps la vie de Richards, sur soo expérience du cancer du sein et l'expérience d'autres patients cancéreux. Richards oous montre les photographies intimes d'une bataille avec la maladie qui fut finalement perdue, et photographie d'autres patients qui se battent à la fois contre la maladie et cootre un système hospitalier inhumain. C'est une chronique d'agonie et de joie, de terreur et d'amnur, où l'écrivain et le phatographe sont taus deux d'une grande hannêteté.

Richards s'aventure encore à l'hôpital dans un livre postérieur, The Knife and Gun Club (le Club Cnuteau et Pistolet), un titre un peu ironique, qui explore les traumatismes des malades et du personnel dans une salle d'urgence ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, nú viennent se faire traiter ceux qui se sont fait poignarder et tirer dessus. D'antres traumatismes tissent les pages de sa chronique en textes et images Below the Line: Living Poor in America (Au-dessous: ètre pauvre en Amérique), qui raconte les effets de diverses sortes de pauvretés sur des gens différents – une famille de fermiers qui perdent leur terre, une femme qui tient quatre emplnis tous les jnurs, simplement pour jnindre les deux bouts.

Contrairement à Eugeoe Smith, un autre photographe américain passinnnément engagé qui l'a précédé, Richards a une vision plus trouhlante que romantique. Il mnntre de l'empathie, certes, mais il se refuse à la sentimentalité. Il y a, par exemple, une photo prise récemment, qui fait partie d'one série à propos de l'impact des drogues, sur un dealer de douze ans. Richards parle de l'intelligence et de la violence du garçon, également exceptionnelles, et dit que l'enfant raconte à sa mère des histoires de femmes que lui et ses amis ont vinlées, comme un autre enfant pourrait raconter sa journée à l'école. Une autre photo mnntre deux jeunes gens assis à l'avant d'une grande voiture. Ils ont l'air détendus. Ils viennent de mourir d'une injectinn d'héroîne.

Richards a coutume de choisir des sujets dont nn parle hesucoup mais que l'on ne connaît pas vraiment. Ses reportages couvrent rarement les nouvelles du mnnde, il préfère se concentrer sur des projets nationaux à long terme. En ce moment, il travaille à un essai de plusieurs années sur des familles américaines qui tentent de rester unies alors que tant d'autres se désagrègent : un couple d'adnlescents avec deux enfants, un enfant leucémique et les effets de sa maladie sur sa famille, l'enfant né d'un couple lesbien par insémination artificielle d'un couple homosexuel qui désire participer à l'éducation du bébé. Quelques extraits ont paru dans Life, qui finance le projet.

extraits ont paru dans Life, qui finance le projet.

Ce phintigraphe de quarante-sept ans, qui a com-

mencé sa carrière en tant qu'assistant social volontaire avec les panvres des communautés rurales d'Arkansas, est dans une position paradoxale : beaucoup de magazines veulent lui confier des reportages, mais il pense que peu de choses importantes parviennent à traverser le filtre des médias, affirmant «ne pas avoir vu un papier correct dans un journal depuis langtemps». Il a publié six livres avec cinq maisons d'édition (l'une fondée par lui-même). Il est responsable de la mise en pages des livres et, d'habitude, il est aussi soit l'auteur du texte soit le rédacteur.

Les photographies d'Eugene Richards sont souvent comme des cicatrices sur des blessures ouvertes; l'expérience qu'elles décrivent résoune encore d'une rémanence douloureuse. Peu de photographes ont su, comme lui, affronter constammeot des problèmes sociaux si graves. Moins encore nnt été aussi motivés et créateurs. On a le sentiment que Richards désire avaot tout ponrsuivre son exploratinn de nns prohlèmes de société. Il est sonvent difficile d'apporter un tel témoignage. Il dit que c'était plus facile quand il était assistant social, hien plus pratique et plus direct,

(Traduit de l'américain par Carole Naggar.)

Fred Ritchin est l'ancien responsable de la photographie au
New York Times Magazine. Il est professeur à l'université de
New-York et l'anteur de Créée à notre image: la fature
révolution de la photographie, à paraître l'an prochain aux

